





|  |  | - |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

Michard heber
offer par Cauteur

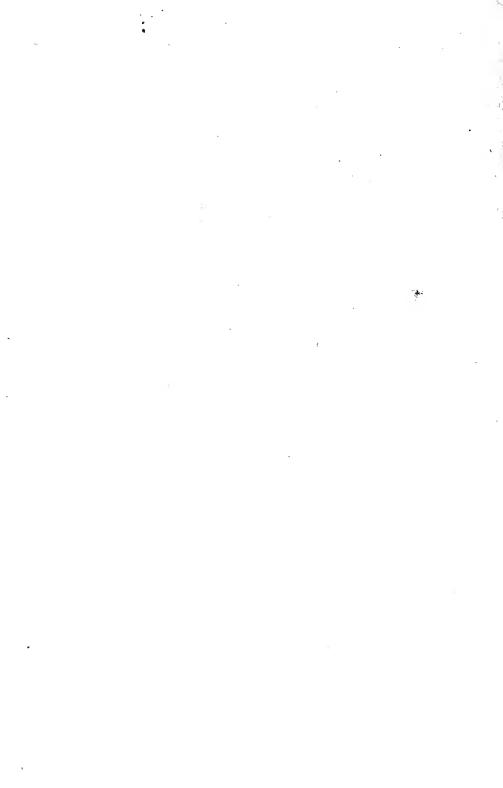

#### GRAMMAIRE

# ROMANE,

ου

GRAMMAIRE DE LA LANGUE

## DES TROUBADOURS.

#### GRAMMAIRE

## ROMANE,

#### GRAMMAIRE DE LA LANGUE

### DES TROUBADOURS.

Franks, Juste Marie
PAR M. RAYNOUARD,

MEMBRE DE L'INSTITUT ROYAL DE FRANCE (ACAD. FRANÇAISE, ET ACAD. DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES), OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR.

Intentatum nostri liquere. HORAT.



### A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE DE FIRMIN DIDOT, IMPRIMEUR DU ROI, ET DE L'INSTITUT, RUE JACOB, N° 24

1816.

09991



#### 2 4

## PRÉFACE.

.............

Dans les Éléments de la grammaire de la langue romane avant l'an 1000, j'ai exposé comment de la langue latine corrompue sortit un nouvel idiòme que caractérisèrent des formes et des règles essentiellement différentes.

L'idiòme roman devint la langue de plusieurs pays; ce fut sur-tout dans les ouvrages des troubadours que ses principes grammaticaux se développèrent, et se maintinrent en leur plus grande pureté.

Cette assertion n'est ni hasardée, ni nouvelle.

Elle n'est point hasardée; et, pour s'en convaincre, il suffit d'examiner et de comparer les plus anciens monuments connus de la langue romane, tels que les serments prètés à Strasbourg, l'an 842, par Louis de Germanie, et par les Français soumis à Charles-le-Chauve, le poëme sur Boece, et les divers fragments qui sont d'une date antérieure aux poésies des troubadours; il ne faut ni un long examen, ni une grande érudition, pour reconnaître que l'idiòme est le même.

Cette assertion n'est pas nouvelle : en effet, de tous ceux de nos écrivains qui ont eu l'occasion de rechercher les origines de notre langue, et qui ont eu à s'expliquer sur l'ancienne langue romane, il ne s'en est trouvé aucun qui n'ait vérifié et attesté qu'elle s'était conservée pure dans les provinces méridionales de la France, et notamment dans les différents pays où ont brillé les troubadours.

Parmi ces écrivains, je nommerai

Fauchet,

Huet,

Cazeneuve.

L'abbé Lebœuf.

Les auteurs de l'Histoire générale du Languedoc, Et ceux de l'Histoire littéraire de la France.

Tous s'accordent dans la même assertion 1.

Un savant académicien, dont les soins constants et heureux, les recherches laborieuses et habiles, mériteront à jamais la reconnaissance de tous les amis de notre ancienne littérature, M. de Sainte-Palaye, consacra beaucoup de temps, de dépenses, et d'études, à rassembler les poésies des troubadours éparses dans les manuscrits qui se trouvaient soit en France, soit en Italie; il amassa de nombreux et d'utiles matériaux, mais il ne fit point pour la langue des troubadours autant que pour la langue des trouvères; on sait

<sup>(1)</sup> J'ai rapporté au long leurs sentiments dans l'introduction placée à la tête du premier volume du Choix des Poésies orici-XVILS DES TROUBADOURS, D. XXV-XXXJ.

qu'afin de faciliter l'intelligence de l'ancien idiôme français, il composa un dictionnaire intitulé: Glossaire de l'ancienne langue française<sup>1</sup>.

Toutefois il ne paraît pas que M. de Sainte-Palaye ait jamais conçu le projet, ni même senti l'avantage de remonter à l'origine et à la formation de la langue romane; d'en constater les règles principales, et les formes essentielles. Dans les notes dont il marginait les copies des manuscrits des troubadours, aucune indication ne permet de présumer qu'il eût reconnu le système grammatical de l'idiôme.

Il faut le dire: un préjugé malheureusement répandu parmi les littérateurs français, leur présentait la langue romane qu'avaient cultivée et les troubadours et les trouvères, comme un idiòme irrégulier, dans lequel on ne pouvait reconnaître des formes fixes et un mécanisme complet. Cette erreur était accréditée au point que l'abbé de Fleuri, dans son cinquième discours sur l'histoire ecclésiastique, la reproduisit en ces termes:

- « On commença toutefois, vers le milieu du
- (1) On voit à la Bibliothèque du Roi le manuscrit de cet onvrage précieux; il forme plus de soixante volumes in-fol., qui auraient produit environ quinze volumes imprimés; un seul tome contenant 1470 pages in-fol. de la lettre A—AS, sortit des presses de l'imprimerie royale; mais, n'étant pas entièrement achevé en 1790, il ne fut pas publié, et peu d'exemplaires ont été sauvés de la destruction.

« XII<sup>e</sup> siècle, à écrire en roman, c'est-à-dire, en françois du temps, mais ce n'étoient guère que des chansons traitant d'armes et d'amours, etc. Le premier ouvrage sérieux que je connoisse en cette langue, est l'histoire des ducs de Normandie, écrite vers l'an 1160 par un clerc de Caen, nommé maître Wace.... Toutefois je ne vois point qu'on y ait appliqué l'étude de la grammaire; il semble que l'on craignoit de la profaner.... Je n'y trouve point de distinction du pluriel et du singulier , ni de construction uniforme, en un mot, aucune régue larité. »

Quand de pareils préjugés sont établis et consacrés en littérature, ils se transmettent et se perpétuent, parce que la routine et la paresse les adoptent d'âge en âge, et, comme a dit très-sagement un ancien : « Nil magis præstandum est quam ne, pecorum ritu, « antecedentium gregem sequamur; pergentes non « quà eundum est, sed quâ itur. »

Le célèbre auteur de l'histoire ecclésiastique se trompait à ce sujet. En étudiant les langues des troubadours et des trouvères, on reconnaîtra aisément

<sup>(1)</sup> Cet embarras insurmontable qu'éprouvait le savant abbé de Fleuri, quand il voulait discerner les singuliers et les pluriels, provenait des formes particulières et variées, qui, dans la langue romane, cara térisent les sujets et les régimes au singulier et au pluriel. Voyez ci-après, p. 25 et suiv.

qu'elles étaient réglées par des principes constants, simples, et ingénieux.

Quelques-uns de ces principes avaient même été indiqués par le Donatus provincialis, et par la très-courte grammaire de Raimond Vidal<sup>1</sup>, ouvrages écrits dans l'idiòme des troubadours, durant le XIII<sup>e</sup> siècle. Il est vrai que l'un et l'autre étant manuscrits, et presque entièrement ignorés, ils ne pouvaient guère servir aux personnes qui eussent desiré connaître la langue romane. L'un et l'autre manquent de méthode, et ne contiennent qu'un recueil incomplet et même tronqué d'observations, qui, loin de former un système grammatical, ont parfois besoin d'être vérifiées et jugées. D'ailleurs ils sont rédigés obscurément dans la langue même qu'on eût voulu

(1) La collection que je publie sous le titre de Choix des Poésies originales des Troubadours, présentera divers détails sur les nombreux monuments de la langue romane : j'aurai soin de rendre compte notamment de ces deux ouvrages, et de désigner quelles sont les règles grammaticales qui se trouvent dans ces manuscrits, et celles que j'ai été obligé de suppléer.

En distinguant les différents dialectes, je tâcherai de déterminer précisément soit quand ils se rapprochent de la langue primitive, soit quand ils s'en éloignent.

Il n'existe qu'un manuscrit du Donatus provincialis; il est à la Bibliothèque Laurenziana. La Bibliothèque du Roi en possède une traduction latine, dans laquelle toutes les règles et leurs applications sont toujours traduites en latin, de sorte qu'il est impossible de reconnaître les principes indiqués.

étudier, et il faut nécessairement l'entendre déja avant de se rendre raison des règles indiquées.

Du moins ces ouvrages fournissent la preuve incontestable que l'idiòme roman était soumis à des formes invariables, et à des règles fixes.

L'étude de la langue des troubadours et des autres langues de l'Europe latine m'ayant convaincu que tous ces idiòmes étaient formés d'après des analogies communes, et établis sur les mêmes principes, je formai le dessein de tracer avec quelque développement la grammaire romane, ou la grammaire de la langue des troubadours, que je regarde comme la grammaire générale des langues de l'Europe latine.

Je pense que mon travail offrira deux avantages.

Le premier sera de faire entendre en original les ouvrages de tant de poëtes célèbres, qui, dans le temps de leur gloire, ont joui d'une si haute réputation, et dont les succès ont eu une grande influence sur la langue et sur la littérature de plusieurs peuples.

Le second avantage sera de faire servir les règles de la langue romane, conservée par les troubadours, à rendre raison des différents idiòmes ou dialectes actuels de l'Europe latine<sup>1</sup>, qui en sont la conti-

<sup>(1)</sup> On a dit depuis long-temps que la langue française, la langue espagnole et la langue italienne ont été formées sur celle des troubadours; la société des amis des sciences, des lettres, et de l'agriculture, établie à Aix en Provence, avait appelé

nuation; à constater leur identité primitive; à expliquer la plupart de leurs anomalies, ou ce que des grammairiens regardent comme des anomalies.

Les poésies des troubadours remontent au moins à l'an 1100; celles du comte de Poitiers ont cette date; et il est permis de croire que des ouvrages qui ne nous sont point parvenus, étaient d'une époque plus reculée: en effet, d'une part, les poésies du comte de Poitiers présentent et les formes de la langue et celles de la poésie dans un état de perfectionnement auquel les troubadours postérieurs n'ont guère ajouté; et, de l'autre, le poème sur Boece, seul monument considérable qui soit échappé aux ravages du temps, et qui est de beaucoup antérieur aux vers du comte de Poitiers, montre la langue également fixée, comme dans les vers de ce troubadour.

Ainsi, lorsqu'on aura connaissance de ce type primitif, dont tous les idiômes de l'Europe latine ont reçu l'empreinte qu'ils ont plus ou moins conservée dans leurs variations successives, il en résultera une

l'attention des littérateurs sur ce fait aussi curieux qu'important, en proposant, en 1809 et 1810, la question: « Quelle a été l'in-« fluence de la langue et de la littérature provençales sur les « langues et les littératures françaises et italiennes? »

<sup>(1)</sup> J'espère publier bientôt un travail sur ce sujet intéressant, et notamment sur les origines, le mécanisme, et les anomalies de la langue française.

plus grande facilité pour expliquer et le mécanisme de ces idiòmes, et leurs règles, et leurs exceptions.

Un esprit observateur reconnaîtra aisément dans les langues de l'Europe latine une foule de mots, de tournures, de locutions, etc. qu'aujourd'hui les grammairieus indiquent comme des exceptions à la règle générale, tandis que ce ne sont au contraire que les résultats de la règle primitive conservée dans ces mots, ces tournures, et ces locutions, et abrogée ou tombée en désuétude dans les mots, tournures, et locutions analogues; ces prétendues exceptions semblent être restées dans ces divers idiômes pour attester l'origine primitive et commune. Mais serions-nous surpris de tels changements qu'amènent partont le temps et l'usage? Dans combien d'autres points plus importants, ce qui était jadis la règle générale est devenu aujourd'hui l'exception, et ce qui autrefois n'était que l'exception, est devenu la règle générale!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### GRAMMAIRE

## ROMANE.

Huit chapitres réuniront les différentes règles de cette grammaire.

Le I<sup>er</sup> concernera les articles;

Le IIe, les substantifs;

Le IIIe, les adjectifs;

Le IV<sup>e</sup>, les pronoms;

Le Ve, les noms de nombre;

Le VI<sup>e</sup>, les verbes;

Le VIIe, les adverbes, prépositions, conjonctions;

Et le VIII<sup>e</sup>, les locutions particulières.

#### CHAPITRE PREMIER.

#### ARTICLES.

JE ne rappellerai point ici ce que, dans les Éléments de la grammaire de la langue romane avant l'an 1000, j'ai eu occasion d'exposer touchant les articles romans 1.

(1) Voyez les Éléments de la grammaire de la langue romane avant l'an 1000, p. 38-49.

Il suffira de dire, et l'on reconnaîtra aisément que les nombreuses contractions, altérations, et modifications des différents cas du pronom latin ILLE ont produit ces articles.

#### ARTICLES.

| MASCULIA.                     | FÉMININ.                          |                               |        |  |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------|--|
| Sing. El, elh, lo,            | le,                               | la, il, ill, ilh, <i>la</i> . |        |  |
| Del, de lo,                   | du,                               | de la ,                       | de la. |  |
| Al, el, a lo,                 | au,                               | a la,                         | à la.  |  |
| PLUR. Els, elhs, los, li, il, | Els, elhs, los, li, il, ill, les, |                               |        |  |
| Dels, des, de los, de l       | li, des,                          | de las,                       | des.   |  |
| Als, as, a los, a li,         | aux,                              | a las,                        | aux.   |  |

Voici des exemples de l'emploi de ces différents articles, soit comme sujets, soit comme régimes directs ou indirects.

Sing. masc. el, elh, lo, le, sujet.

EL pan fon cautz, EL vin fon bos T.

COMTE DE POITIERS: En Alvernhe.

« Elh diable gardec lo de mort<sup>2</sup>. »

Tot no joy del mon es nostre, Dompna, s'amduy nos amam<sup>3</sup>.

COMTE DE POITIERS : Farai chansoueta.

<sup>1)</sup> Le pain fit chaud, Le vin fut bon.

<sup>(2) «</sup> Le diable garda le de mort. »

<sup>(3)</sup> Tout LE bonheur du monde est nôtre, Dame, si tous les deux nous nous aimons.

Sing. masc. EL, LO, le, régimes directs.

Peire, Lo dormir e 'L sojorn Am mais qu'el rossignol auzir <sup>1</sup>.

Bernard de Ventadour : Amics.

Sing. masc. del, de lo, du, al, el, a lo, au, régimes indirects.

Chantars no pot gaire valer,
Si d'ins del cor no mov lo chans;
Ni chans no pot del cor mover,
Si no y es fin' amors coraus?.

Bern. de Ventadour: Chantars.

Juli Cesar conquis la senhoria De tot lo mon, tan cum ten ni garanda 3.

Perdigon: Aissi cum selh.

« Lo creator de tot lo mon 4. »

Philomena, fol. 94.

EL capitoli, lendema AL dia clar 5.

POEME SUR BOECE.

Metge querrai AL mieu albir 6.

Comte de Poitiers : Farai.

- (1) Pierre, LE dormir et LE repos J'aime plus que LE rossignol ouir.
- (2) Chanter ne peut gueres valoir,
  Si de dedans ou cœur ne meut le chant;
  Et chant ne peut ou cœur mouvoir,
  Si n'y est délicat amour affectueux.
- (3) Jules César conquit la seigneurie

  De tout le monde, autant comme il tient et renferme.
- (4) « Le créateur de tout le monde. »
- (5) Au Capitole, le lendemain au jour clair.
- (6) Médecin je chercherai AU mien chagriu.

Amicx, ben leu deman morras; E doncx, pos seras mes el vas, Aver pueis que te faria :?

RAMBAUD D'ORANGE : Nineg e join.

Qu'a tot no mon s'en fez, qui 'n vol ver dir, Als us doptar, et als altres grazir 2.

GAUGELM FAIDIT: Forz chausa.

Plur. masc. ELS, ELIIS, LOS, LI, ILL, IL, les, sujets.

ELS riu son clar de sobre los sablos 3.

BERN. DE VENTADOUR : Belh Monruel.

« Eliis Sarrasis fugiro tota la nucyt 4. »

PHILOMENA, fol. 54.

Vers es que los cors son essems, E ja no s partiran nulh temps 5.

ARNAUD DE MARUEIL : Dona sel que.

« Quascuna de las parts partic se, Los crestias gausens, ELIIS Sarrasis dolens 6. » Рысомена, fol. 74.

Car li ris e li joc An lur temps e lur loc 7.

ARNAUD DE MARUEIL : Rasos es.

- Ami, peut-ètre demain tu mourras;

  Et donc, après que tu seras mis au tombeau,
  Richesse puis que te ferait?
- (2) Qu'a tout Le moude il s'eu fit, qui en veut vrai dire. Aux uns craindre, et aux autres agréer.
- (3) Les ruisseaux sont clairs sur les sables.
- (4) « LES Sarrasins fuirent tonte la nuit, »
- (5) Vrai est que LES cœurs sout ensemble, Et jamais ne se sépareront en nul temps.
- (6) « Chacune des parties sépara soi , les chrétiens contents , les Sarrasins dolents. »
- Car les ris et les jeux
   Ont leur temps et leur lieu.

Aras non sai cum s'anara de me, Tant son 11 mal gran e petit 11 be 1.

CADENET: Ben volgra.

E ill ram son cubert de fuoilha?.

BERN. DE VENTADOUR : Bel m'es quan.

Abans que 11 blanc puoi sion vert3.

P. D'AUVERGNE : Abans que.

Plur. masc. ELS, LOS, ILL, LI, les, régimes directs.

C'aissi s conven c'om los essai Ab ira 'Ls us, autres ab jai, Ab mal Los mals, ab be Los bos 4.

Pierre Rociers: Senher Raimbaut.

« Vedia que tolt Los sujets 5. »

ACTE DE 1025. Hist. du Languedoe, PR. t. 2.

E mantenrai Los frevols contra 'Ls fortz 6, RAMBAUD DE VAQUEIRAS: Ges sitot.

ILL crozat vau reptan 7.

BERTRAND DE BORN : Ara sai.

Paguesan Li fameiant e Li errant endreycesan 8.

La NOBLA LEYCON.

- (1) Maintenant je ne sais comme il s'en ira de moi , Tant sont LES maux grands et petits LES biens.
- (2) Et les rameaux sont converts de feuille.
- (3) Avant que les blancs sommets soient verts.
- (4) Qu'ainsi il convient qu'on les éprouve Avec tristesse les uns, antres avec joie, Avec mal les manyais, avec bien les bons.
- (5) « Empêche que enlève Les sujets. »
- (6) Et je maintiendrai LES faibles contre LES forts.
- (7) Les croisés je vais accusant.
- (8) Nourrissent les affamés et les crrants dirigeassent.

Plur. masc. dels, des, de los, de li, des, rég. indir. Als, As, A los, A li, aux.

> L'esser e la maniera Dels avols e dels bos, Dels malvalz e dels pros<sup>1</sup>.

ARNAUD DE MARUEIL : Rasos es.

El dolz chanz des ausels per broill M'adolza lo cor e m reve?.

BERN. DE VENTADOUR : Quan par la flors.

E m platz quan la treva es fraicha Des Esterlis e pers Tornes<sup>3</sup>.

BERTRAND DE BORN : Guerra e treball.

Doncs sai eu ben que mi dons ten las claus De totz Los bes qu'ieu aten ni esper4.

BERENGER DE PALASOL: Tan m'abelis.

E aurian la victoria de la nostre enemics 5.

La nobla leycon.

Lausenjador fan encombriers Als cortes et als dreituriers 6.

RAMBAUD D'ORANGE : Als durs.

- L'être et la manière
  Dis vils et des bons,
  Des mauvais et des preux.
- 2) Le doux chant pre oiseaux par bois M'adoucit le cœur et me ranime.
- Et me plait quand la treve est rompue
  DES Sterlings et des Tonrnois.
- (4) Done sai je bien que ma dame tient les clefs De tous les biens que j'attends et espère.
- i) Et aurions la victoire de les nôtres ennemis.
- 6) Medisants font obstacles
  Aux courlois et aux sincères.

A vos volgra mostrar lo mal qu'ieu sen E as autres celar et escondire.

FOLQUET DE MARSEILLE : Amors merces.

Na Johana d'Est agensa A tos los pros ses falhensa?.

BERN. DE VENTADOUR : En aquest.

E en Orient aparec una stella a li trei baron... E dis a li apostol que bategesan la gent<sup>3</sup>.

Singulier fém. LA, IL, ILH, ILL, la, sujet.

Qu'eissament trembli de paor Com fa LA fuelha contra 'l ven 4.

Bern. de Ventadour: Non es meraveilla.

Domna, 11 genser de las gensors 5. Blacasser : Ben volgra.

S'ILH voluntatz non es engans 6.
Bern. de Ventadour : Chantars no pot.

Apodera, domna, vostra bentatz

E la valor, e 'l prez, e ill cortesia,
Al men semblan, totas cellas del mon 7.

Gaucelm Faidit: Tot atressi.

- (1) A vous je voudrais montrer le mal que je sens Et aux autres celer et cacher.
- (2) Dame Jeanne d'Est plait
  A tons Les preux sans manquement.
- (3) Et en Orient apparut une étoile A LES trois princes.... Et dit A LES apôtres qu'ils baptisassent la gent.
- (4) Que pareillement je tremble de peur Comme fait LA feuille contre le vent.
- (5) Dame, LA plus gente des plus gentes.
- (6) Si La volonté n'est égale.
- (7) Surpasse, Dame, votre beauté
  Et la valeur, et le prix, et la conrtoisie,
  An mien avis, tontes celles du monde.

Singulier féminin: LA, la, régime direct.

E am del mon La bellazor Domna, e La plus prezada 1. Rambaud d'Orange: Mon chant.

Am LA meillor dona qu'ieu sai E LA plus bela qu'anc dieus fe?.

Pons de la garde : Ben es dreitz.

Sing. fem. de la, de la, a la, à la, rég. indirects.

Tant soi aprochatz de la fi3.

COMTE DE POITIERS : Pus de chantar.

Chanso, vai t'en a La melhor 4.

Arnaud de Marueil: A guiza.

A LA mort no s pot escremir Reis, ni coms, ni ducx, ni margis 5.

P. d'Auvergne : Cui bon vers.

Pluriel féminin. LAS, les, sujet.

Las donas eyssamens An pretz diversamens; Las unas de beleza, Las autras de proeza 6.

ARNAUD DE MARUEIL : Rasos es.

- Et jaime du monde La plus belle Dame, et La plus prisée.
- (2) J'aime LA meilleure danie que je sache Et LA plus belle qu'oneques Dicu fit.
- (3) Tant suis approché de la fin.
- (i) Chanson va-t'en a La meilleure.
- (5) A la mort ne se pent dérober Roi, ni courte, ni due, ni marquis
- (6) Les dames pareillement

Pluriel féminin : LAS, les, régime direct.

Si sen d'amor las trebalhas ni 'ls maus <sup>1</sup>.

Arnaud de Marueil : La cortezia.

Qui fai las flors espandir per la planha <sup>2</sup>.

Poss de Capdueil : Leials amors.

Plur. fém. DE LAS, des, A LAS, aux, rég. indirects.

Dona, no us puese lo sente dir De las penas ne del martir<sup>3</sup>.

Arnaud de Marueil: Dona genser.

De las donas me desesper; Jamais en lor no m fiarai4.

BERN. DE VENTADOUR : Quau vei la laudeta.

Belha domna, de cor y entendia Dieus, quan formet vostre cors amoros; E par y be a Las belhas faissos <sup>5</sup>.

GIRAUD LE ROUX : Ara sabrai.

« La tenc a las fons e fo son payri6. »

Philomena, fol. 103.

Ont prix diversement; Les unes de beauté Les autres de vertu.

- (1) S'il sent d'amont les angoisses et les maux.
- (2) Qui fait LES fleurs épanouir par la plaine.
- (3) Dame, je ne vous puis le centième dire Des peines ni du martyre.
- (4) Des dames je désespère;Jamais en elles ne me ficrai.
- Belle dame, de cœur s'y appliquait
   Dieu, quand il forma votre corps amoureux;
   Et paraît y bien AUX belles formes.
- (6) « Il la tint aux fonts et fut son parrain. »

Les noms propres ne prennent point l'article.

Per zo no 'l volg Boecis a senor 1. Poeme sur Boece.

« E Karles Maines dix : Adonques aissi sia, si a Thomas platz et a totz?.»

PHILOMENA, fol. 5.

Eissamen m'es per semblansa Com de Peleus la lansa, Que del seu colp no podi' hom garir, Si autra vez no s'en fezes ferir 3.

BERN. DE VENTADOUR : Ab joi.

Souvent l'article n'est pas mis devant les substantifs romans.

« E Karles, quant o hae ausit, fe gracias a Dieu e lauzors 4.» PHILOMENA, fol. 19.

Et sur-tout en poésie :

Ieu conosc ben sen e follior E conosc anta et honor Et ai ardimen e paor 5. Comte de Poitiers : Ben vuelli.

Pour cela ne le voulut Boece à seigneur.

<sup>2) «</sup> Et Charlemagne dit : Donc ainsi soit , si à Thomas plait et à tous. »

<sup>(3)</sup> Pareillement il m'est par similitude Ainsi que d'Achille la lauce, Car de son coup ne pouvait homnie guérir, Si une autre fois ne s'en faisait férir.

i) « Et Charles , quand cela eut oui , rendit graces à Dieu et louanges. »

Je connais bien sens et folie Et connais honte et honneur Et ai audace et peur.

Pros domna conoissens, En cui es pretz e sens E beutatz fin' e pura Que natura y mes <sup>t</sup>.

ARNAUD DE MARUEIL : Franquez' e noirimens.

Parfois la suppression de l'article a pareillement lieu après les prépositions.

Paratge d'auta gen, Poder d'aur ni d'argen No us daran ja bon pretz, Si ric cor non avetz?.

Arnaud de Marueil : Rasos es. Si no m baiza 'n cambr' o sotz ram<sup>3</sup>. Comte de Poitiers : Farai chansonetta.

L'article qui précède la plupart des noms substantifs est aussi placé au-devant de la plupart des autres noms qui sont employés substantivement.

Il sert ordinairement à distinguer les genres, les nombres, et quelquefois le sujet, le régime.

Quelquefois, devant plusieurs substantifs exprimant des noms propres, génériques, qualificatifs, etc., la langue romane, au lieu d'indiquer par l'article DEL, DE LA, etc.,

- (1) Généreuse dame savante, En qui est prix et sens Et beauté fine et pure Que nature y mit.
- Parenté de haute gent,
   Pouvoir d'or ni d'argent
   Ne vous donneront jamais bon prix,
   Si noble cœur vous n'avez.
- (3) Si elle ne m'embrasse en chambre ou sous feuillage

un rapport de génitif, supprima non sculement le signe de l'article, mais encore la préposition de.

Morrai pel cap.... Sanh Gregori 1.

Comte de Poitiers: Farai chansoneta.

Lo servici.... nostre seignor 2.

P. D'AUVERGNE : Bella m'es.

Cette forme, qui n'est qu'une exception à la règle générale, se trouve dans le serment de 842 : Pro.... de Amur<sup>3</sup>, et l'inversion qui, dans cet exemple, place le génitif de ou deu avant le substantif qui le gouverne, est restée en usage dans la langue romane.

Pro.... Deu amor, ben savez veramen 4.

Folquet de Marseille: Pro Deu amor.

La plupart des voyelles finales ou initiales des articles s'élident souvent; comme :

l' pour lo, la 'l, 'lh, 'll pour el, elh, il, ilh, ill 'ls, 'lhs pour els, elhs, etc. etc.

L'11 ajouté aux articles ou aux pronoms personnels et démonstratifs ne change en rien leur nature. Ainsi on trouve:

elh, elhs, ilh, elha, elhas pour el, els, il, ela, elas. etc. etc.

Et de même avec les prépositions de et AD.

- (1) Je mourrai par le chef (DE) saint Grégoire.
- (2) Le service (DE) notre Seigneur.
- (3) « Pour (DF) Dien l'amour. »
- (i) Pour (DE) Dieu l'amour, bien savez vraiement.

\*\*\*\*\*\*\*\*

### CHAPITRE II.

#### SUBSTANTIFS.

Les noms doivent être considérés sous les rapports du genre, du nombre, et du cas.

La langue romane admet seulement les GENRES masculin et féminin, que l'article, la terminaison, font ordinairement reconnaître.

Elle admet deux Nombres : le singulier et le pluriel ; ils sont de même indiqués ordinairement par l'article, par la terminaison.

Le cas fut ainsi nommé à cause du signe final distinguant les sujets et les régimes dans les langues qui terminent leurs noms par une variété de désinences ou chûtes, casus. Quelques grammairiens ont prétendu que, dans les langues modernes qui n'attachent point à leurs noms cette variété de désinences caractéristiques soit des sujets soit des régimes, il n'existait point de cas.

Quoique je préfère d'employer les expressions de sujet et de régime direct ou indirect, je me conforme quelquefois à l'usage, en me servant du mot de cas, pour rendre mes idées plus sensibles, sur-tout quand j'établis des rapports avec les cas des langues qui ont des désinences caractéristiques.

Presque tous les substantifs romans ayant été formés par la suppression de ces désinences qui marquaient les cas des substantifs latins, il serait aussi long que fastidieux de présenter ici le tableau de toutes les terminaisons des différents substantifs romans, soit masculins, soit féminins. Ces détails minutieux et compliqués appartiennent au dictionnaire de la langue : il contiendra la classification des désinences très-nombreuses et trèsvariées qui indiquent les noms substantifs ou adjectifs; ces noms sont faciles à reconnaître soit à l'article ou aux prépositions qui les précèdent, soit au signe qui, dans la langue romane, distingue les sujets des régimes.

On a vu précédemment de quelle manière se faisait cette distinction caractéristique; de nouvelles observations et de nouveaux exemples confirmeront la règle, et offriront quelques détails nécessaires.

Au singulier, l's final attaché à tous les substantifs masculins et à la plupart des substantifs féminins qui ne se terminent point en A, désigne qu'ils sont employés comme sujets, c'est-à-dire qu'ils remplissent la fonction du nominatif ou du vocatif; et l'absence de l's désigne le régime direct ou indirect, c'est-à-dire que ces noms remplissent une fonction de génitif, de datif, d'accusatif, ou d'ablatif.

Au pluriel, les nominatifs et les vocatifs de ces noms, c'est-à-dire les sujets, ne reçoivent pas l's; mais il s'attache aux génitifs, datifs, accusatifs, et ablatifs, c'est-à-dire aux régimes directs ou indirects.

Les régimes indirects sont facilement distingués, soit au singulier, soit au pluriel, par les prépositions de et A, on autres, qui précèdent les génitifs, datifs et ablatifs; et les régimes directs, par l'absence de ces prépositions, lesquelles ne sont jamais placées entre des verbes et un nom qui devient leur régime direct.

Les noms féminius en A, sujets on régimes, ne reçoivent, dans aucun cas du singulier, l's final, qu'ils gardent à tous les cas du pluriel.

Les substantifs qui originairement se terminent en s, le conservent dans tous les cas, soit au singulier, soit au pluriel.

Pour offrir des exemples de l'emploi de l's, désignant au singulier les noms masculins comme sujets, je choisis un couplet entier :

Valer m degra mos pretz e mos paratges
E ma beutatz e plus mos fins coratges;
Per qu'ien vos man, lai on es vostre estatges,
Esta chanson, que me sia messatges,
E voill saber, lo mieus bels amics gens,
Per que m'etz vos tan fers e tan salvatges;
No sai si s'es orguellis o mals talens 1.

Contesse de Die: A chantar.

(1) Valoir me devrait mon prix et mon parage
Et ma beauté et plus mon tendre attachement;
C'est pourquoi je vous maude, là où est votre demeure,
Cette chanson, qui me soit message,
Et je veux savoir, ô le mien bel ami gent,
Pourquoi m'êtes vous tant cruel et tant sauvage;
Ne sais si c'est orgueil ou mauvaise volonté.

Je donne de même un couplet entier pour les exemples de l'absence de l's, désignant au singulier les noms masculins comme régimes directs ou indirects:

Seinher Conrat, tot per vostr' amor chan,
Ni ges no i gart ami ni ennemi;
Mas per so'l fatz qu'ill crozat vauc reptan
Del passatge qu'an si mes en obli:
Non cuidon qu'a Deu enoia
Qu'ill se paisson e se van sojornan;
E vos enduratz fam, set, et ill stan i.

Bertrand de Born: Ara sai.

L'observation de cette règle et son utilité sont frappantes dans les phrases où le même nom est successivement employé et comme sujet et comme régime :

> Qe mais mi notz a Deu siaz Que Deus vos sal no m'ajuda 2. Cadenet : Amors e cum er.

Parmi les citations que je pourrais faire de la prose

- Seigneur Conrad, tout pour votre amour je chante,
  Et aucunement n'y regarde ami ou eunemi;
  Mais pour ce le fais que les croisés vais accusant
  Du passage qu'ils ont ainsi mis en oubli:
  Ils ne penseut pas qu'à Dieu il déplaise
  Qu'ils se repaissent et se vont séjournant;
  Et vous endurez faim, soif, et eux restent.
- Parce que plus me nuit a Dieu sovez Que Dilu vous sauve ne m'aide.

Pour l'intelligence de ces locutions, je dois avertir que la première correspond à anieu, et signifie donc l'instant de la séparation; et que la seconde correspond à BON JOUR, et signifie celui de l'arrivée.

romane, je préfère ce passage qui commence l'ouvrage intitulé : Levs p'amors :

« Segon que dis lo philosophs, tut li home del mon desiron aver sciensa, de la qual nais sabers, de saber conoyssensa, de connoyssensa sens, de sen be far, de be far valors, de valor lauzors, de lauzor honors, d'honor pretz, de pretz plazers, et de plaser gaug e alegriers:.»

Il me reste à donner, pour le pluriel, des exemples de l'absence de l's désignant les sujets, et de la présence de l's désignant les régimes :

Plur. sujet. De fin' amor son tuit mei pensamen E mei desir e mei meillor jornal 2.

P. RAIMOND DE TOULOUSE : De fin amor.

En vos son pauzat miei voler, E miei talan e miei desir<sup>3</sup>.

ELIAS DE BARJOLS : Pus la bella.

Plur. régime. En abril, quan vei verdeiar

Los pratz vertz, e'ls verdiers florif 4.

BERN. DE VENTADOUR : En abril.

Lo temps vai , e ven , e vire Per jorns e per mes e per ans 5.

BERN. DE VENTADOUR : Lo temps.

- (1) « Selon que dit le philosoplie, tous les hommes du monde desirent avoir science, de laquelle nait savoir, de savoir connaissance, de connaissance sens, de sens bien faire, de bien faire valeur, de valeur lonange, de lonange houneur, d'honneur prix, de prix plaisir, et de plaisir joie et allégresse.
  - (2) De pur amour sont tous mes pensers Et mes desirs et mes meilleures journées.
  - (3) En vous sont placés mes vouloirs, Et mes souhaits et mes desirs.
  - (4) En avril, quant je vois verdoyer Les prés verts, et les vergers fleurir.
  - (5) Le temps va, et vient, et tourne Par jours et par mois et par ans.

Plur, régime. Car qui be vol baissar e frevolir Sos ennemics, Bos amics deu chausir 1.

BERNARD ARNAUD DE MONTOUG : Ane mais.

Pro ai del chan ESSENHADORS Entorn mi et ensenhairitz, PRATZ e VERGIERS, ARBRES e FLORS, Vontas d'Auzeliis e Lais e critz2.

GROFFROI RUDEL: Pro ai del chan.

Voici des exemples des substantifs féminins en a au singulier, et en as au pluriel.

Que fara la vostr'AMIa? Sing. Sujet.

Amicx, cum la voletz laissar 3!

BERN. DE VENTADOUR : En abril.

Guerra m platz, sitot guerra m fan Amors e ma bomna tot l'an 4. Bertrand de Born : Guerra.

Sing. régime. Farai chansoneta nueva 5.

Comte de Poitiers : Farai.

Languan vei la fuelha Jos dels arbres cazer 6.

BERN. DE VENTADOUR : Lanquan vei.

- (i) Car qui bien veut abaisser et affaiblir Ses ennemis, bons amis doit choisir.
- (2) Assez j'ai du chant instituteurs Autour de moi et institutrices, Prés et vergers , arbres et fleurs , Cadences d'oiseaux et lais et ramages.
- (3)Que fera la votre amic? Ami, comment la voulez-vous laisser!
- Guerre me plait, quoique guerre me font (1) Amour et ma dame toute l'année.
- Je ferai chansonnette nouvelle.
- (6) Quand je vois la feuille I'n bas des arbres tomber.

Sing. Régime. Mielz no fa 'l venz de la RAMA, Q'en aissi van leis seguen, Com la fuelha sec lo ven 1.

BERN. DE VENTADOUR : Amors enquera.

PLUR. SUJET. Las donas eyssamens An pretz diversamens.... Las unas son plazens, Las Autras conoissens 2.

ARNAUD DE MARUEIL : Rasos es.

Plur. régime. E vey las aiguas esclarzir3.

BERN. DE VENTADOUR : En abril.

Anc Persavals, quant en la cort d'Artus Tolc las ARMas al cavalier vermelh, Non ac tal joy 4.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Era m requier.

De las **bomn**as me desesper: Jamais en lor no m fiarai 5.

Bern. de Ventadour : Quan vei la landeta.

J'ai dit que les substantifs terminés en s le gardaient à tous les cas du singulier et du pluriel, soit qu'ils fussent employés comme sujets, soit qu'ils le fussent comme

- (1) Mieux ne fait le vent de la ramée, Vu qu'ainsi je vais elle en suivant, Comme la feuille suit le veut.
- (2) Les dames également Ont prix diversement .... Les unes sont agréables, Les autres savantes.
- (3)Et je vois les caux éclaireir.
- (4) Oneques Perseval, quant en la cour d'Artina Il enleva les armes au chevalier vermeil, N'eut telle joie.
- 5) Des dames me désespère : Jamais en elles ne me fierai.

régimes; je choisis pour exemples les noms TEMPS, temps; vers, vers; ops, besoin, avantage.

Sujets. Lo gens temps m'abellis e in platz 1.

Arnaud de Maruell: Lo gens temps.

Qu'entr' els lurs gabs passa segurs mos vers?.

Arnaud de Maruell: L'eusenhamentz.

Ab fina joia comensa

Lo vers qui be 'ls motz assona 3.

PIERRE D'AUVERGNE : Ab fina.

Car mot l'es ops sacha sofrir Que vol a gran honor venir 4.

ARNAUD DE MARUEIL : Totas bonas.

RÉGIMES.

Totz TEMPS vos amaria, Si totz TEMPS vivia 5.

ARNAUD DE MARUEIL : Sabers.

Per joi qu'ai dels e d'el TEMPS 6.
Arnaud Daniel: Autet e bas.

Estat ai dos ans

Qu'ieu no fi vers ni-chanso 7.

Bernard de Ventadour : Estat ai.

Dirai un vers que m'ai pensat 8.

RAMBALD D'ORANGE : Als durs.

- (1) Le gentil temps me charme et me plait-
- (2) Qu'entre leurs plaisanteries passe assuré mon vets.
- (3) Avec pure joie commence

  Le vers qui bien les mots accorde.
- (4) Car beaucoup lui est besoin que sache souffiir Qui veut à grand honneur venir.
- (5) En tous temps je vous aimerais Si en tous temps je vivais.
- (6) Par joie que j'ai d'eux et du temps.
- Été j'ai deux ans
   Que je ne fis vers ni chanson.
- (8) Je dirai un vers que j'ai pense.

Rég. E chanta sos vers raucament.

LE MOINE DE MONTAUDON : Pus Peire.

Ben vuelh que sapchon li plusor

D'est vens, si 's de bona color 2.

Comte de Poitiers : Farai un vers.

Lai on m'agra ops que fos saubuz mos vers3.

FOLQUET DE MARSEILLE: Chantan volgra.

Qu' a vos soi fis e a mos ors trayre 4.

FOLQUET DE MARSEILLE : Tan m'abellis.

Concurremment avec la règle qui désigne par l's final le sujet au singulier, la langue romane usa d'une forme spéciale pour quelques substantifs masculins, dont le nominatif au singulier se termina différemment des autres cas du singulier et de tous ceux du pluriel.

Ces substantifs reçurent la finale AIRE, EIRE, IRE, comme sujets au singulier, et la finale ADOR, EDOR, IDOR, comme régimes directs ou indirects au singulier, et comme sujets ou régimes au pluriel.

Aire: suj. « Pistoleta si fo cantaire d'En Arnaud de Marueil, e fo de Proensa, e pois venc Trobaire, e fez cansos. 5 »

Vie manuscr. de Pistoleta. Ms. roy. 7225, fol. 137.

C'anc no fui fals ni TRICHaire 6.

BERN. DE VENTADOUR : Lo rossignols.

- (1) Et chante ses vers rauguement.
- (2) Bien veux que sachent la plupart
  De ce vers, s'il est de bonue couleur.
- (3) Là où j'aurais besoin que fût su mon vers.
- (4) Qu'à vous je suis fidèle et à mes avantages traître.
- (5) « Pistoleta ainsi fut chanteur d'Arnaud de Marueil, et fut de Provence . et puis devint troubadour , et fit des chansons.»
  - (6) Que jamais je ne fus faux ni tricheur.

Aire: suj.

Qu'ien' chant gais e joios, Pois cil cui sui Amaire, Qu'es la geusor qu'anc fos, Vol mi e mas chansos :

GAUCELM FAIDIT: L'onrat jauzeus.

Ador: rég.

Vergiers ni flors ni pratz No m'an fait CANT*ador*; Mas per vos cui ador, Donna, m sui alegratz<sup>2</sup>.

PIERRE RAIMOND DE TOULOUSE : S'ieu fos.

Cantarai d'aquest Trobadors Oni chantan de mantas colors 3.

Pierre d'Auvergne : Cantarai.

Amic ai de gran valor Que sobre totz seingnoreia E non a cor trichador 4.

Azalais de Porcairague : Ar em al freg.

Vos am e no m recre
Per mal ni per dolor;
Tan vos ai cor de lial Amador<sup>5</sup>!

GAUGELM FAIDIT : Razon.

- Que je chante gai et joyeux,
  Puisque celle dont je suis l'amant,
  Qui est la plus gentille qui onc fut.
  Veut moi et mes chansons.
- (2) Verger, ni flent, ni pré
  Ne m'ont fait chanteur;
  Mais par vous que j'adore,
  Dame, je suis inspiré.
- (3) Je chanterai de ces tronbadours Qui chantent de maintes couleurs.
- (4) Ami j'ai de grande valeur Qui sur tons domine Et u'a pas cour tricheur.
- 5. Je vous aime et ne me lasse

Eire: suj. E s'ane fuy gays entendeire ni drutz 1.

Rambaud de Vaqueiras: D'amor no m lau.

Edon: rég. D'una dona qu'a dos entendedors?.

Rambaud de Vaqueibas: Seigner.

Ire: suj. E ill serai hom et amicx e servire 3.

Bern. De Ventadour : Ben m'an.
Dones, belha, membransa
N'aiatz qu'ieu no us sui mentire (.
Gauceum faidit : Coras que m.

lbor : rég. Bona dompna, plus no us deman Mais que m prendaz a servidor 5.

BERN. DE VENTADOUR : Non es meraveilla.

Car del tornar ai paor Que me tegna per MENTidor 6. GALCELM FAIDIT: D'un dolz bel.

Quand j'indique les principales règles qui, dans la langue romane, servent à distinguer les sujets et les régimes, je ne dois pas omettre que cette langue possède plusieurs substantifs qui, par leur double terminaison masculine et féminine, pouvaient être employés tour-àtour dans le genre qui convenait aux auteurs.

Ces mots sont en grand nombre; le dictionnaire roman

Par mal ni par donleur; Tant pour vous j'ai cœur de loval amant.

- (1) Et si onques je fus gai poursuivant et galant.
- (2) D'une dame qui a deux ponrsuivants.
- (3) Et lui serai homme-lige, et ami et serviteur.
- (4) Donc, belle, souvenir

  Eu ayez que je ne vous suis menteur.
- (5) Bonne dame, plus ne vous demande Si nou que me preniez à serviteur.
- 6) Car du retour j'ai peur Qu'elle me tienue pour menteur.

les indiquera; je me borne à donner les exemples de

Lo fuelns e'l flors e'l frugz madurs 1.

PIERRE D'AUVERGNE : Lo fuelhs.

Quan la vert fuelna s'espan

E par flors blanqu' el ramel 2.

Birn, de Ventadour : Quan la vert.

Tos temps sec joi ir'e dolors,

E tos temps ira 101s e bes 3.

BERN. DE VENTADOUR : Ja mos chantars.

No sai Joya plus valen 4.

GEOFFROI RUDEL: Quan lo.

Le substantif dons est employé dans le même seus que le substantif domna, mais alors le pronom possessif qui y est joint est mi, ti, si:

Sujet: E mi dons ri m tan doussamens 5.

RAMBAUD D'ORANGE : Ab nov joi.

Régime. Amicx, quan se vol partir

De si dons, fai gran enfansa 6.

GAUCELM FAIDIT : Sitot ai.

Pois a mi boxs no pot valer

Dieus ni merces ni'l dreich qu'ieu ai 7.

Bern. De Ventadour : Quan vei la landeta.

- La seuille et la fleur et le sruit mûr.
- (2) Quand la verte feuille s'épand Et paraît la fleur blanche au rameau.
- [3] En tous temps suivent joye la tristesse et la douleur, Et en tous temps tristesse la joye et le bien.
- (4). Je ne sais joye plus préciouse.
- (5) Et ma dame rit à moi si doucement.
- (6) Un ami, quand il vent se séparer De sa dame, fait grand enfantillage.
- Puisqu'à ma dame ne peut valoir Dieu ni merci ni le droit que l'al.

Enfin la langue romane employa quelquefois un sigue particulier pour précéder et faire reconnaître les noms propres des personnes qualifiées.

En désigna les noms propres masculins.

Na désigna les noms propres féminins 1.

Trobey la molher d'ex Guari E d'ex Bernart<sup>2</sup>.

Comte de Poitiers : En Alvernhe.

**E** fa tota la linhada

Que pres d'en Adam naissensa 3.

GAVAUDAN LE VIEUX : Un vers.

Na Beatrix, Dieus qu'es ples de merce Vos accompanh' ab sa mair' et ab se 4.

AIMERI DE PEGUILLAN : De tot en tot.

Na subissait quelquefois l'élision devant les noms qui commençaient par des voyelles :

So dis n'Agnes, e n'Ermessen: Trobat avem qu'anam queren<sup>5</sup>. Comte de Poitters: En Alvernhe.

En et na furent placés même devant les sobriquets ou

- (1) On conçoit que NA a pu venir de domnA, par la suppression de nom, mais il est plus difficile d'expliquer d'où dérive en. M. de Marca a proposé ses conjectures à ce sujet dans le MARCA HISPANICA, liv. 3, c. 9.
  - (2) Je trouvai la femme de Guarin Et de Bernard.
  - (3) Et fait toute la lignée Qui prit d'Adam naissance.
  - (4) Dame Béatrix, Dien qui est plein de merci Vous place avec sa mère et avec soi.
  - (5) Ce dit dame Agnès, et dame Ermessen: Trouvé avons ce que nous allons cherchant.

les noms fictifs qui étaient donnés à ces personnes qualifiées.

Ainsi Bertrand de Born, qui donne au roi Richard le sobriquet d'oc e no, oui et non, dit de lui:

EN OC E NO VOI guerra mais Que no fai negus dels Alguais r. BERTRAND DE BORN : Al dous nov.

Bernard de Ventadour, donnant à la dame qu'il chantait le nom de fix Amors, pur Amour, s'exprime ainsi:

> NA FIN' AMORS, fons de bontatz, Merce ti clam, lai no m'acus 2. Bern. de Ventadour: Pus mos coratges.

Et Arnaud de Marueil appelant sa dame ses merce; sans merci:

NA SES MERCE, trop s'afortis Vostre durs cors encontra mey 3. Arnaud de Marueil: Cui que fin' amors.

### VERBES EMPLOYÉS SUBSTANTIVEMENT.

A l'exemple de la langue grecque et de la langue latine, les présents des infinitifs furent souvent employés substantivement.

- (1) Seigneur oni et non vent la guerre plus Que ne fait aucun des Alguais \*.
- (>) Dame pur amonr, fontaine de bontés,
   Merci je te demande, las! ne m'accuse.
- (3) Dame sans merci, trop se renforce Votre dur cœur contre moi.

Nome de tomeux brigands qui ctaient quatre frères.

Comme sujets, ils prirent ordinairement l's final, mais ils ne le prirent pas toujours.

Comme régimes, ils rejetèrent l's final.

Les régimes indirects furent précédés des prépositions qui les désignent.

Quelquefois l'article fut joint à ces verbes, soit sujets, soit régimes; quelquefois ils furent employés sans articles, ainsi qu'on le pratiquait à l'égard des substantifs mêmes.

Voici des exemples de l'infinitif des verbes romans employés substantivement.

SUJETS SANS ARTICLES. CHANTARS me torna ad afan, Quan mi soven d'En Barral 1. FOLOUET DE MARSEILLE : Chantars.

El dieus d'amor m'a nafrat de tal lansa Que no m ten pro sojornars ni jazers 2. FOLQUET DE MARSEILLE : Chantan.

Que viures m'es marrimens et esglais, Pus morta es ma dona N'Azalais 3.

Pons de Capqueil : De totz eaitins.

SUJETS AVEC ARTICLES. Pus lo partirs m'es aitan grieus Del seignoratge de Peytieus 4.

COMTE DE POITIERS : Pus de chantar.

- Chanter me tourne à chagrin, (1) Quand il me souvient de Barral.
- Le dieu d'amour m'a blessé de telle lance (2) Que ne me tient profit le reposer ni le concher.
- (3) Que vivre m'est chagrin et effroi, Depuis que morte est ma dame Azalais.
- (1) Puisque le séparer m'est si pénible De la seigucurie de Poitou.

SUJITS AVICARIDAE. Val lo bon cor e'L GEN PARLARS
E'l merces e L'numiliars
Mais que riquezas ni poders 1.

Arnaud de Maruell: Si que vos.

Granz affars es lo conquerers,
Mais lo gardar es maestria?.

Gaucelm Faidit: Chascun deu.

Lanquan la vei, me te' L vezers jauzen 3.

Pons de Capduell: Aissi m'es pres.

States at petreel. Ben sai qu'a sels seria fer Que m blasmon quar tan soven chan, Si lur costavon mei chantar 4.

RAMBAUD D'ORANGE : Ben sai.

Soffrissetz qu'a vostr' onransa Fosson mais tuich mei chantar <sup>5</sup>.

Gaucelm faidit: Al semblan.

RIG. DIRECT. En mon cor ai un novelet cantar
Planet e leu e qu'el fai bon auzir
A totz aisselhs qu'en joy volon estar 6.
Arnaud de Marueil: En mon cor

- Vant le bon cœur et le gentil parler Et la merci et le condescendre Plus que richesse ni pouvoir.
- Grande affaire est le conquerir, Mais le garder est science.
  - 3 Quand je la vois, me tient le voir jouissant.
- Pien je sais qu'à ceux serait dur Qui me blàment parce que si souvent je chante, Si leur coùtaient mes chanters.
- Sou'frissiez qu'à votre honneur Fussent désormais tous mes chanters.
- (6) En mon cœur j'ai un nouveau chanter Simple et léger et qu'il fait bon ouir A tous ceux qui eu joie veulent être.

RÉG. IND.

Ab celar et ab soffrir Li serai hom e servire 1.

P. RAIMOND DE TOULOUSE : Altressi.

E tal es en gran poiar Cui la rod'en breu virar Fai son poiar e descendre 2.

GIRAUD DE BORNEIL : Honratz es hom.

Réc. ind. Avec article. Messatgier, vai, e no m'en prezes meinhs, S'ieu de l'Anar vas mi dons sui temens 3.

Bern. de Ventadour : Quant erba.

Ma dompna m fo , al comensar , Francha e de bella conpaigna 4.

BERN. DE VENTADOUR : Estat ai.

Aux verbes employés substantivement s'attachent, comme aux véritables substantifs, les pronoms possessifs, démonstratifs, etc., et tous les différents adjectifs; en un mot, ces verbes remplissent entièrement les fonctions des substantifs ordinaires.

La langue romane emploie aussi substantivement les adjectifs, quand elle s'en sert d'une manière impersonnelle; j'en donnerai des exemples dans le chapitre suivant.

- Avec celer et avec souffrir
   Je lui serai homme-lige et serviteur.
- (2) Et tel est en grand monter
  A qui la roue en brief touvner
  Fait son monter et descendre.
- (3) Messager, va, et ne m'en prise moins, Si moi de l'aller vers ma dame suis craintif.
- (4) Ma dame me fut, au commencer, Franche et de belle société.

.....

# CHAPITRE III.

## ADJECTIFS.

L'ADJECTIF roman doit s'accorder en genre et en nombre avec le substantif auquel il se rapporte.

L'A final ajouté à l'adjectif masculin caractérise le genre féminin.

Voici des exemples où le même adjectif est tour-àtour employé comme masculin et comme féminin.

Us guais conortz me fai guayamen far Guaia chanso, guai fait e guai semblan r.

Pons de Caphueil: Us guais.

Que m fezessetz, contra 'l maltrag, aver De ma вел*la* domna un вел plazer ².

ELIAS DE BARJOLS : Amors que.

Aman viu et aman morrai, C'ab box cor et ab boxa fe Am la meillor dona qu'ieu sai E la plus bela qu'anc Dieus fe 3.

Pons de la Garde : Ben es dreitz.

- (1) Un gai encouragement me fait gaiement faire Gaie chanson, gai fait et gai semblant.
- (2) Que vous me fissiez, contre le manvais traitement, avoir De ma belle dame un beau plaisir.
- 5) En almant je vis et en almant je monrrai, Vu qu'avec bon cœur et avec bonne foi J'aime la meilleure dame que je sache I't la plus belle que oncques Dieu fit.

Si 'l cors es pres, la lenga non es presa t.
Rambaud d'Orange: Si 'l cors.

Selon que le substantif est sujet ou régime, au singulier ou au pluriel, l'adjectif masculin admet ou rejette l's final, à l'exemple du substantif, d'après les mêmes règles et les mêmes exceptions.

Sing. suj. Tant er gen serviz per me
Sos pels cors durs e iratz,
Tro del tot s' er adolzatz<sup>2</sup>.

Bernard de Ventadour: Conort eta.
Per so lur serai fis e cars,
Humils e simples e liaus,
Dous, amoros, fis, e coraus<sup>3</sup>.

Rambaud d'Orange: Assatz sai.

Savis e fols, humils et orgoillos, Cobes e larex, e volpils et arditz Sui, quan s'eschai, e jausenz e marritz; E sai esser plazens et enoios E vils e cars, e vilas e cortes, Avols e pros, e conose mals e bes 4.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Savis.

- (1) Si le cœur est pris, la langue n'est pas prise.
- (2) Tant sera gentillement servi par moi Son cruel cœur sévère et courroucé, Jusqu'à ce que du tout il sera adonci-
- (3) Pour cela je leur serai fidèle et cher, Indulgent et simple et loyal; Doux, amoureux, pur, et cordial.
- (4) Sage et fol, humble et orgueilleux,
   Avare et prodigue, et timide et hardi
   Je suis, quand il échoit, et joyenx et marri;
   Et je sais être plaisant et ennuyeux,
   Et vil et cher, et impoli et courtois,
   Lâche et preux, et je connais manx et biens.

Sing. Rig. Un sirventes farai novelii, plazen .

Bertrand de Born: Un sirventes.

Plur. Suj. Abans que il blanc puoi sion vert2.
P. D'AUVERGNE: Abans.

Plur, rég. Quar, per vostres faitz vilas, Mensongiers e soteiras, Vos mesprendon tut li pro 3. Elias de Barjols : Amors be.

> Als durs, crus, cozens lauzengiers, Enuios, vilans, mals parliers, Dirai un vers que m'ai pensat 4. Rameaud d'Orange: Als durs.

If y a des adjectifs communs aux deux genres. Ces adjectifs ne prennent point la terminaison A, quand ils sont joints à un nom féminin.

La plupart sont en AL, AN, E, EN, ERT, EU, IL, OLS, ORT, etc. etc.

Ils reçoivent au singulier les signes de sujets ou de régimes, quoiqu'ils se rapportent à ce nom féminin.

Mais au pluriel, soit sujets, soit régimes, ils prennent l's; la raison qu'on peut en donner, c'est que la plupart

- (1) Un sirvente je ferai nonveau, plaisant.
- (2) Avant que les blancs sommets soient verts.
- (3) Car pour vos faits grossiers, Mensongers et souterrains, Vous déprisent tons les preux.
- (4) Aux durs, grossiers, cuisants médisants, Ennuyeux, vilains, mal parlants, Je dirai un vers que j'ai pensé.

des substantifs féminins étant en A, et ayant conséquemment l's final comme régime et sujet, le communiquent à leurs adjectifs.

L'os final bref prend l'A, et l'os long ne le prend pas. Je donnerai l'exemple de l'adjectif GRAN, grand, pour le singulier et pour le pluriel.

Sing. suj. Hai! com grans enveia m'en ve i.

BERN. DE VENTADOUR : Quan vei.

Tant es grans la rancura Per qu'ieu en sui iratz<sup>2</sup>.

Pons de Capdueil : Ben es fols.

Sing. Rég. Per qu'ieu n'en ai gran pena e gran trebailha 3.

Bern. de Ventadour : Per michs cobrir.

Flors es de pretz e frug de gran valensa 4.

GIRAUD LE ROUX : A lei de bon.

Le voici tour-à-tour sujet et régime :

Ben Gran meravilla n'ai, Quar Grans meravilla es<sup>5</sup>.

BERNARD DE TOT LO MON : Mals fregz.

Plur. sul. Que sei solatz son grans copas d'argen 6.

GAUCELM FAIDIT: Manens fora.

Plur. rég. Per far grans honors 7.

BERTRAND DE BORN : Mon chant.

- (1) Ah! comme grande envie m'en vient.
- (2) Tant est grande la tristesse Par quoi j'en suis chagrin.
- (3) Ponr quoi j'en ai grand peine et grand travail.
- (4) Fleur est de prix et fruit de grand valeur.
- (5) Bien grande merveille en ai, Car grande merveille est.
- (6) Que ses plaisirs sont grandes coupes d'argent.
- (7) Pour faire grands honneurs.

Voici des exemples de quelques autres adjectifs communs.

Sing, suj.

Ieu sui tan corteza guaita
Que no vuelli sia defaita
Leials amors adreit faita 1.

Capener: S'anc fui bella.

Ai! bona domna Benestans 2!

Arnaud de Marueil : Dona genser.

Tant es ferms mos talens En vos, domna valens<sup>3</sup>.

ARNAUD DE MARUEIL : Franquez' e noirimen.

Et es joves dona, quan be s capdelli 4.

Bertrand de Born: Bel m'es quan.

Quant erba vertz e fuelha par 5.

Bern. de Ventadour : Quant ciba.

Que tant es la dolor qu'el sen
E la peua greus per sofrir 6.
Arrand de Marchel: Dona sel que.

Leis qu'es gaia, cortes', e gen parlans, Franqu'e numles ab totz faitz benestans 7.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS: Era m requier-

- (1) Je suis si courtoise guette

  Que je ne veux que soit défaite
  Loyale amour adroitement faite.
- (2) Ali! bonne dame bien étant.
- (3) Tant est ferme ma volonté En vous , dame prisée.
- (4) Et est jeune la dame, quand bien elle se gouverne.
- (5) Quand herbe verte et feuille parait.
- Que telle est la douleur qu'il sent
   E la peine grieve pour soulirir.
- (7) Elle qui est gaie, conrtoise, et agréablement diseuse, Franche et indulgente avec tons faits convenables.

Sing. suj. Tant es sotils c'om no la pot vezer :.

Gaucelm Faidit : A lieis eni am.

vide vel nove a gui mon gov

Qu'Avols vida val pauc, e qui mor gen Auci sa mort, e pueis viu ses turmen?.

Pons de Capdueil : Er no sia.

Fortz chausa es que tot lo maior dan... M'aven a dir, en chantan, e retraire<sup>3</sup>.

GAUCELM FAIDIT: Fortz chausa,

Si m preges ara la pros comtessa 4.

ALBERTET : En amor truep.

Pros donna conoissens, En vos es pretz e sens <sup>5</sup>.

GIRAUD LE ROUX : Tant es ferms.

Sing. Rég. Lo metge sai ben qui es Qu'en pot sols salut donar, Mas que m val, s'ieu demonstrar Ja no l'aus ma mortal playa 6!

P. RAIMOND DE TOULOUSE : Ar ai ben.

Quan dui s'amen finamen Per LEYAL drudaria 7.

PEYROLS : Camjat m'a.

- (1) Tant elle est subtile qu'on ne la peut voir.
- (2) Que làche vie vant pen, et qui meurt généreusement Occit sa mort, et puis vit sans tonnuent.
- (3) Forte chose est que tout le plus grand dommage M'avient à dire, en chantant, et à retracer.
- (4) Si me priait à-présent la généreuse comtesse.
- (5) Générense dame savante , En vous est prix et sens.
- (6) Le médecin je sais bien qui est Qui en peut seul salnt donner; Mais que me sert, si moi montrer Jamais je ne lui ose ma mortelle plaie!
- (7) Quand denx s'aiment purement Par loyale tendresse.

Sing, rég. Et ien vuoill mais plasen mensoigna auzir Que tal vertat de que totz temps sospir<sup>1</sup>.

GIRALD LE ROUX : Nulls hom no saup.

Amics, ab gran cossirier Sui per vos e en greu pena 2.

RAMBAUD D'ORANGE : Amics , ab gran.

Ai! com trac greu penedensa 3!

Elias de Barjois : Amors ben m'avetz.

Franc, fizel, d'umil semblansa 4.

GAUCELM FAIDIT: Jauzens en gran. Avol vida e piez de mort auran 5.

VOL VIGA e piez de mort auran 3. Gaucelm Faidit : Fortz chausa.

D'amor no chan ni vuelh aver amia Belha ni pros, ni ab gran-cortezia <sup>6</sup>.

Albertet : En amor truep.

Peur. suj.

Las unas son cabals,
E las autras venals....
Las unas ben parlans,
Las autras ben estans,
Las unas son plazens,
Las autras conoissens 7.

Annud de Margell: Rasos cs.

- Et je venx plus plaisant mensonge ouir Que telle vérité de quoi tout temps je soupire.
- (2) Ami, avec grand souci Je suis pour vous, et en griève peine.
- (3) Ah! comme je traîne griève pénitence!
- 4) Frane, fidèle, d'humble apparence.
- (i) Honteuse vie et pire que mort ils auront.
- D'amour ne chante ni veux avoir amie
  Belle ni généreuse, ni avec grande courtoisie.
- Les unes sont principales,
   Et les autres vénales....
   Les unes bien parlant,
   Les autres bien étant,

L'adregz solatz e l'avinens companha, E 'lh gent parlar, e las numils faissos Mi fan chantar I....

Pons de Capdueil : L'adregz.

Plur, rég. Car comprei vostras beutatz E vostras plazens faisos 2.

Elias de Barjols : Car comprei-

E braus respos a mas numils chansos  $^3$ .

FOLQUET DE MARSEILLE : Per deu amor.

E per avols gens
Procza forsjutjada 4.
Annud de Manuell : Rasos es.

Les adjectifs qui se terminent originairement en s le conservent au singulier et au pluriel, soit qu'on les emploie comme sujets, soit qu'on les emploie comme régimes.

Quelquefois le féminin ajoute son signe final A.

Les adjectifs romans remplissent parfois les fonctions de substantifs :

Si voletz al segle plazer, En loes siatz fols ab los fatz<sup>5</sup>;

Les unes sont agréables, Les antres savantes.

- Le gracieux plaisir et l'avenante société,
   Le gent parler, et les indulgentes manières
   Me font chanter.
- (2) Cher j'achetai vos beantés Et vos agréables manières.
- (3) Et dures réponses à mes humbles chansons.
- (4) Et par lâches gens Pronesse condamnée.
- (5) Si voulez au siècle plaire,En lieux soyez fol avec les fous;

E aqui mezeis vos sapchatz Gent ab los savis mantener. C'aissi s coven c'om los essai Ab ira'ls us, autres ab jai, Ab mal los mals, ab be los ros i.

PIERRI, ROGIERS : Senher Raimbaut.

Les adjectifs sont souvent employés impersonnellement avec le verbe esser :

Viure m'es greu, ni morir no m sap bo. Que farai dones? Amarai ma enemia 2?

RAMBAUD D'ORANGE : Si de trobar.

Bel m'es quan lo ven m'alena En abril, ans qu'intre mais 3.

ARNAUD DE MARUEIL : Bel m'es quan.

### RÉGIMES DES ADJECTIFS.

Dans la langue romane, les adjectifs ont souvent des régimes, tels que A, DE, etc.

E mas no ilh play, farai hueimais mon chan Leu A chantar, e D'auzir agradan, Clar D'entendre 4.

BLACAS: Bel m'es ab motz.

- 1: It là même vous sachez
  Bien avec les sages maintenir.
  Car ainsi il convient qu'on les éprouve,
  Avec tristesse les uns, les autres avec joie;
  Avec mal les méchants, avec bien les bons.
- Vivre m'est grief, et mourir ne me sais bon. Que ferai-je donc? Aimerai-je mon ennemie?
- (3) Beau m'est quand le vent m'haleine En avril, avant qu'entre mai.
- Et puisqu'il ne lui plait, je ferai désormais mon chant Facile à chanter, et d'onir agréable.
   Clair d'entendre.

#### DEGRÉS DE COMPARAISON.

La fassa fresca de colors,
Blanca, vermelha pus que flors 1.

ARNAED DE MARUELL: Dona genser.

D'autras vezer sui sees, et n'auzir sortz, Qu'en sola lieis vei, et aug, et esgar 2.

ARNAUD DANIEL: Sols sui que.

Bel m'es ab motz leugiers a far Chanson plazen et ab gai so<sup>3</sup>.

Blacks: Bel m'es ab motz.

Anar a pe, a lei de croy joglar Paubre d'aver e malastrucx d'amia 4.

ALBERT MARQUIS: Ara m diatz.

Autet et bas, entr' els prims fuells, Son poy de flors<sup>5</sup>.

ARNAUD DANIEL: Autet et bas.

#### DEGRÉS DE COMPARAISON.

Les différents degrés de comparaison s'expriment ordinairement par les adverbes de quantité plus, mais, mens, mielhs, aitant, etc.

Quand ils ne sont précédés ni de l'article, ni d'un pronom possessif, ils désignent le comparatif; ils se placent

- (1) La face fraîche de couleurs, Blanche, vermeille plus que fleur.
- (2) De autres voir je suis avengle, et d'ouir sourd, Vu qu'en seule elle je vois, et j'entends, et je regarde.
- (3) Bean m'est avec mots légers à faire Chanson agréable et avec gai son.
- (4) Aller à pied, à manière de vil jongleur Pauvre d'avoir et malheureux d'anie.
- (5) Hauts et bas, entre les premières feuilles,
   Ils sont neufs de fleurs.

devant les adjectifs auxquels ils se rapportent, et ces adjectifs sont suivis du QUE.

Pus blanca es que Elena r.

ARNALD DE MARUEIL : Bel m'es quan.

Pus bela que bel jorn de mai 2.

ARNAUD DE MARCEIL : Dona genser.

Emperador avem de tal manera Que non a sen ni saber ni menbranza : Prus ibriacs no s'asec en chadera; Ni PLUS volpils no porta escut ni lansa; Ni plus avols no chausa esperos; Ni plus malvatz no fai vers ni chansos 3.

Lanza: Emperador avem.

Que mil aitanz soi meill vostre que meu 4. FOLQUET DE ROMANS: Ma bella.

Quan m'auretz dat so don m'avetz dig d'oc, Serai plus riex qu'el senher de Marroc 5.

AUGIER: Per vos belha.

Outre cette forme générale, il est, dans la langue romane, plusieurs adjectifs qui, pour exprimer l'idée de PLIS, ont conservé ou imité la terminaison on des comparatifs latins.

- (1) Plus blanche est qu'Hélène.
- (2) Plus belle que beau jour de mai.
- (3) Un empereur nous avons de telle maniere Qu'il n'a sens ni savoir ni mémoire : Plus ivrogne ne s'assit en chaire; Ni plus làche ne porte écu ni lance; Ni plus vil ne chausse éperons; Ni plus manyais ne fait vers ni chansons.
- (i) Que mille fois autant je suis mieux vôtre que mien.
- Quand m'aurez donné ce dont m'avez dit d'oui, Serai plus paissant que le seigneur de Maroc.

Quand ils sont employés comme sujets au singulier, ils se terminent ordinairement en ER, et les autres cas du singulier et tous ceux du pluriel se terminent en or.

Sing. suj. Si que mos Maiers pessamens,
Bella dona, doss' e valens,
Es tot per far vostre plazer t.

Arnaud de Marueil: Dona sel que.
Dona genser que non sai dir,

Dona genser que non sai dir, Per que soven plan e sospir<sup>2</sup>.

Arnaud de Marueil: Dona genser. Qu'ades m'agr' ops, sitot s'es bos, Mos chans fos mielh*ers* que non es 3.

Bern. de Ventadour : Ja mos chantars.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : No m'agrada.

Sing. rég. Qu'ades on plus mos poders creis, N'ai maior ir' ab me mezeis 4.

Ja de vos no m partray, Que MAIOT honor ay Sol el vostre deman, Que s'autra m des bayzan

Tot quan de vos volria 5.

BLACAS: Lo bellis dous temps.

- (1) Tellement que mon plus grand souei,
   Belle dame, douce et prisée
   Est tout pour faire votre plaisir.
- (2) Dame plus gente que ne sais dire, Par quoi souvent plains et soupire.
- (3) Car à-présent m'aurait besoin, quoiqu'il soit bon, Mon chant qu'il fiit meilleur qu'il n'est.
- (4) Qu'à-présent où plus mon pouvoir croît, En ai plus grande tristesse avec moi-même.
- (5) Jamais de vous ne me séparerai, Vu que plus grand honneur ai Sculement à votre refus.

En Gancelms Faidits, ie us deman Pler, sel. Qual vos par que sion maior O li ben o li mal d'amor 1. ALBERT MAROUIS: En Gaucelins.

Plur, rég. Que cavaliers ai vist e trobadors Que de bassez fez auz, e d'anz ausors 2. AIMERI: Toz hom que so.

Après les termes de comparaison, le que est souvent sous-entendu dans les poésies des troubadours.

> Ans am vos mais... no fetz Seguis Valensa 3. Comtesse de Die : A chantar.

Quar plus m'en sui abellida .... No fis Floris de Blancaflor 4. COMPESSE DE DIE : Estat ai.

Qu'anc no saup ren tro fui en miei la flama Que m'art plus fort... no feira fuec de forn 5. Bern, de Ventadour : Ben m'an perdut.

E am la mais... no faz cozin ni oncle 6. ARNAUD DANIEL: Lo ferm voler.

Que si une autre me donnait en m'embrassant Tont autant que de vous je vondrais.

- 11 Sieur Gaucelm Faidit, je vons demande Quels yous parait que soient plus grands On les biens ou les maux d'amour.
- Que chevaliers j'ai vu et troubadours 2, Que de bas elle fit hauts, et de hauts plus hants.
- 3) Mais je vous aime plus orr ne fit Seguin Valence.
- 1) Car plus j'en suis charmée Que ne fit Floris de Blanchefleur.
- Qu'oncques ne sus vien jusqu'à ce que je fus au milieu de la flamme (5) Qui me brûle plus fort our ne ferait feu de four.
- 6) Et j'aime la plus que ne fais cousin ni oncle.

E mas en vueill aver d'umelitatz .... No ac lo leo, quan fon issitz del lacz r.

GAUCELM FAIDIT: Trop malameu.

A l'imitation de la langue grecque, la langue romane employa souvent après le comparatif le signe du génitif de à la place du QUE.

Que flors de roser, quan nais, Non es plus fresca de lei 2. RAIMOND DE MIRAVAL: Bel m'es qu'eu.

Pero no sai dompneiador Que mielhs de mi s'i entenda<sup>3</sup>.

BERN. DE VENTADOUR : No es meraveilla.

Qu'ome de mi no vey plus ric 4.

BERN. DE VENTADOUR : Lanquau fuelhon.

Que si 'llı lo tenia un an, Qu'icu lo tengues mas de cen<sup>5</sup>. Comte de Portiers: Companho.

Le superlatif s'exprime ordinairement en plaçant l'article ou le pronom possessif devant le comparatif ou devant l'adverbe de comparaison.

Sujet. Dona 'L genser que sia 6.

Arnaud de Marueil: Sabers.

- (1) Et plus j'en veux avoir d'indulgenee Que n'eut le lion, quand il ut sorti du lacs.
- (2) Que fleur de rosier, quand elle naît, N'est plus fraîche que elle.
- (3) Pourtant ne sais galant Qui mieux que moi s'y entende.
- (4) Qu'homme que moi ne vois plus puissant.
- (5) Que s'il le tenait un an Que je le tinsse plus de cent.
- (6) Dame la plus gente qui soit.

Sulet.

Pois cill cui sui amaire, Qu'es la genser qu'anc fos, Vol mi e mas chansos!.

GAUGELM FAIDIT : L'onratz.

Merce, dona LA PLUS genta Que anc natz de maire vis 2.

GIRAUD LE ROUX : Amors.

Donx si com es la genser qu'anc fos visa 3.

ARNAUD DE MARUEIL: Tot quant.

REGIME.

Blacas, d'aquest partimen Sai ien chanzir lo meill*or* 4.

Blacas : En Raimbaut.

Quar am ni desire

Del mon la bellasor<sup>5</sup>.

Bern, de Ventadour: Lanquau vel.

Per bona fe e ses engan
Am la plus bella e la melllor<sup>6</sup>.

BERN. DE VENTADOUR : Non es meraveilla.

Et ai m'amor messa, en mon joven, En la meln*or* et en la plus valen 7.

BLACAS : Peire Vidals.

- (t) Paisque celle dont je suis l'amant, Qui est la plus gente qui oncques fut, Vent moi et mes chansons.
- (2) Merci , dame la plus gente Que oneques né de mère vit.
- The Done comme elle est la plus gente qui oncques fut vue-
- (4) Blacas, de ce jeu-parti Sais je choisir le meilleur.
- (5) Car j'aime et desire Du monde la plus belle.
- (6) Par bonne foi et sans tromperie J'aime la plus belle et la meilleure.
- (7) Et j'ai mon amour mise, en ma jeunesse,
   En la meilleure et en la plus prisée.

RÉGIME.

De l'aigua que dels huels plor Escriu salutz mai de cen Que tramet a la gensor E a la plus avinen 1.

Bern. de Ventadour : Eram.
Tan com la mars avirona,
N'ay triat, ses dig baduelh,
La gensor e la pus bona

La gens*or* e la pus dona C'oncas vezeson miey huelh 2.

PIERRE RAIMOND DE TOULOUSE: Pos lo primes.

Plur. suj. Li port amor tan fin' e natural
Que tuit son fals ves mi li plus leial 3.

Bern. de Ventadour: Quan par la flors.

Plur rég. Dona genset de las gensors 4.

Blacasset : Beu volgra.

Bella dompha, meiller de las meillors 5.
Guillai me Figuieras: En pessamen.

E sa beutaz es entre las gens*ors* Genser aisi com entre foillas flors <sup>6</sup>.

Aimeri: Totz hom que so.

- (1) De l'ean que des yeux je pleure J'éeris saluts plus de cent Que je transmets à la plus gente Et à la plus avenante.
- (2) Tant comme la mer environne, J'en ai trié, sans dire hésitant, La plus gente et la plus bonne Qu'oneques vissent mes yeux.
- (3) Lni porte amour taut pure et naturelle Que tous sont faux auprès de moi les plus loyaux.
- (i) Dame plus gente que les plus gentes.
- (5) Belle dame, meilleure que les meilleures.
- (6) Et sa béauté est entre les plus gentes Plus gente aiusi comme entre feuilles la fleur.

Peur. rég. Car vos valetz las meillors cen <sup>1</sup>.

Rambaud d'Orange : Mon chant.

C'una 'n sai qu'es de las melhors

La meilher qu'anc dieus fezes <sup>2</sup>.

Bern, de Ventadour : Ja mos chantars.

Quelquesois l'en final, qui au singulier caractérise le sujet des termes de comparaison, se change en AIRE.

Car es del mon la BELLaire 3.

RAMBAUD D'ORANGE: Mon chant.

La meiller etz del mon e la BELaire 4.

Perdigon: Aissi cum selli.

Rarement le superlatif fut emprunté de la finale latine issimus, mais il s'en trouve des exemples :

E fora genser la razos Que s coitesso d'el loc cobrar On per Melchior e Gaspar Fon adoratz l'altisme tos<sup>5</sup>.

PIERRE DU VILLAR : Sendatz.

- (1) Car vous valez les meilleures cent.
- Qu'une j'en sai qui est des meillenresLa meillenre que jamais Dieu fit.
- (3) Car elle est du monde la plus belle.
- (1) La meilleure êtes du monde et la plus belle.
- (5) Et serait plus convenable la raison Qu'ils s'empressassent de le lieu recouvrer Où par Melchior et Gaspar Fut adoré le très-haut enfant.

\*\*\*\*\*

# CHAPITRE IV.

### PRONOMS.

#### PRONOMS PERSONNELS.

I ere Pers. SINGULIER. PLURIEL.

Suiet. Ieu, eu, me, mi, jc, moi, nos, nous.
Rég. dir. Me, mi, moi, nos, nous.
Rég. indir. De me, de mi, de moi, de nos, de nous.

A me, a mi, me, mi, à moi, a nos, à nous.

HEU, EU, ME, MI, je, moi, sujet.

Heu conosc ben sen e folhor
E conosc anta e honor 1.

Conte de Poitiers: Ben vuelh.

Pois me preiatz, senhor,
Qu'ieu chant, ieu chantarai 2.

Bern. de Ventadour: Pos me preiatz.

Et empero anc re non amiei tan;
Mas, en dreg vos, eu non aus far semblan 3.

Arnaud de Marueil: Aissi cum selb.

- Je connais bien sens et folie
   Et connais honte et honneur.
- (2) Puisque me priez, Seigneur, Que je chante, je chanterai.
- (3) It cependant oneques rien n'aimai tant;
   Mais, envers vous, je n'ose faire apparence.

E s'auzes dire quar me fos
Un ser, lai on se devestis 1.

Arnaud de Maruell: Eel m'es lo dos.
E veus sui al vostre plazer
Mi e mos chans e mas tors 2.

Bertrand de Born: S'abrils.

ME, MI, moi, régimes directs.

Saluderon me francamen 3.

Conte de Poitiers : En Alvernhe.
Si mi ten pres s' amors e m'aliaina 4.

Bern. de Ventadour : Ben m'au.
Ar cum mi saup gent esgardar 5!

Blacas : Ar cum.

ре ме, ре мі, de moi, а ме, а мі, ме, мі,  $\grave{a}$  moi, régimes indirects.

Auiatz la derreira chanso

Que jamais auziretz de me 6.

Giraud le Roux: Aniatz.

Dona, que cuiatz faire

De mi que us am tan 7?

Bern. de Ventadour: Can la doss' aura

- (1) Et si oyez dire pourquoi je fus Un soir , là où elle se deshabille.
- (2) E voici suis à votre plaisir Moi et mon chant et mes tours.
- (3) Saluèrent moi franchement.
- (4) Ainsi me tient pris son amour et m'enlace.
- (5) Alors comme me sut gentement regarder!
- (6) Oyez la dernière chauson Que jamais ouirez de moi.
- (^) Dame, que cuidez faire De moi qui vous aime tant?

Donex, per que us metetz amaire, Pus a me laissatz tot lo mal? Quar abdui no 'l partem egual<sup>1</sup>? Rambaud d'Orange; Amicx ab gran.

E, malgrat de malas genz, Aus pensar so c'a mi plai 2. Giraud de Roux: A la mia.

A manjar me deron capos 3.

Comte de Poitiers: En Alvernhe.

Qu'el mon non ai amic que tan mi vailla 4.
BERN. DE VENTADOUR : Per mielhs.

Respondetz M1; per cal razon Reman que non avetz chantat 5? Bern. de Ventadour : Peyrols.

Nos, nous, sujet; Nos, nous, régime direct.

Donina, nos trei, vos et ieu et amors 6.

Arnaud de Maruell: L'eusenhamentz.

Vole nos rezemer del sieu sanc 7.

Gavaudan de Vilen: Patz.

- (1) Done, pour quoi vous mettez amant.

  Puisque à moi laissez tout le mal?

  Pourquoi tous denx ne le partageons égal.
- (2) Et malgré de manvaises gens J'ose penser ce qui à moi plait.
- (3) A manger me dounéreut chapons.
- (4) Qu'au monde n'ai ami qui tant à moi vaille.
- (5) Répondez moi; pour quelle raison Reste-t-il que n'avez chanté?
- (6) Dame, nous trois, yous et moi et l'amour.
- (7) Voulut nous racheter du sien sang.

DE NOS, de nous, a nos, nos, à nous, rég. ind.

Malvestatz el mon tan gayssa, Per que patz de nos s'avanta 1. Bern, Alahan de Narbonne : No puesc.

Mout hi fes gran A Nos amor Dieus, quan venc en lieys humilmen Per delir nostre faillimen 2.

BERNARD D'AURIAC : Be volria.

Que dieus nos dona tal conort Qu'el segle fals, faillit et mort, Nos traga patz per sa doussor3. GAVAUDAN LE VIEUX : Palz.

2 PERS. SINGULIER. PLUBIEL.

Tu, toi, vos, Sujet. vous. toi, vos. Tu, te, ti, vous. BÉG. DIR. Rég. INDIR. De tu, de te, de ti, de toi, de vos, de vous. Atu, ate, ati, te, ti, à toi, a vos, vos, à vous.

TU, toi, sujet.

Aital merce, com ru agest De totz aquels que pendutz as, Tu, airetal la trobaras 4.

ROMAN DE JAUFRE.

- Méchanceté le monde tant moleste, (1) C'est pourquoi paix de nous s'éloigne.
- Beaucoup v fit grand à nous amour (2) Dieu, quand vint en elle humblement Pour effacer notre fante-
- Que Dicu nous donne tel encouragement (3) Qu'au siècle faux, déchu et mort, Nous amène paix par sa douceur.
- Telle merci, comme tu eus (4)

E poira 'l dir senes faidia Qui moira : TU morist per me, Vers dieus, et ieu soi mortz per te<sup>1</sup>. PIERRE D'AUVERGNE : Lo senher.

TU, TE, TI, toi, régimes directs.

Amors, faras ja ren al mieu voler?

Per so, te prec, tu c'o as en poder,
C'un pauc vas mi lo sieu coratge vires 2.

Annaud de Marcell: Bel m'es lo dous.

Qu'eu no vei ren mas tu venir 3.
Roman de Jaufre.

« Ni non 11 decebrai del castel de Drap 4. »

Acte de 1075. Papox, Hist. de Provence, t. II, p. 459.

DE TU, DE TE, DE TI, de toi, régimes indirects.

Vas Malespina vai, chans,
Al pro Guillem qu'es prezans;
Qu'el aprenda de tu los motz e 'l so 5.

Aimen de Pequillan: Mantas ves.

De tous ceux que pendus as, Toi, telle la trouveras.

- (1) Et pourra lui dire sans tort
  Celui qui mourra : tn mourus pour moi ,
  Vrai dieu , et je suis mort pour toi.
- (2) Amour, feras-tu jamais rien au mieu vouloir?

  Pour cela, te pric, toi qui ce as en pouvoir,

  Qu'un peu vers moi le sien cœur tournes.
- (3) Que je ne vois rien que toi venir.
- (4) « Et je ne te tromperai du château de Drap. »
- (5) Vers Malespine va , chanson , Au preux Guillaume qui est prisé; Qu'il appreune de toi les mots et le son

Oc volentiers, so dis Jaufre, Antz que in parta de Te, l'auras 1. Ronan de Jaufre.

Qu'ar faza de ti prezen A leis don chant a presen 2. Barthelemi Zorgi : Totz hom-

ATU, ATE, ATI, TE, TI, à toi, régimes indirects.

- « Juram A Tu Roger, fil d'Estephania 3. »
  Acte de 1137. Hist. du Languedoc, pr. t. II, col. 450.
- « JHT A TE Guillelm de Montpesler 4. »

  Acte de 1122. Hist. du Languedoc, pr. t. II, col. 422.
- « E aisi t'o tenrai a ti  $^5$ . »

Acte de 1103. Hist. du Lauguedoc, pr. t. II, col. 363.

« A TI Raymun lo tolc 6. »

Acte de 1075. Papon, Hist. de Provence, t. II, p. 459.

E per que? ai TE ren forfait??
ROMAN DE JAUERE.

Na, fin' amors, fons de bontatz, Merce 11 clam, lai, no m'acus 8.

BERN. DE VENTADOUR : Pus mos coratges.

- Oui, volontiers, ce dit Jaufre, Avant que je me sépare de toi, tu l'auras.
- (2) Que maintenant fasse de toi présent A elle dont je chante à-présent.
- (3) « Jurous à toi Roger, fils de Stéphanie. »
- 😘 « Je jure à toi Guillaume de Montpellier. »
- (5) « Et ainsi le le tiendrai à toi. »
- (6) « A toi Raimond l'enlève. »
- (7) Et pourquoi? ai-je à toi rien forfait?
- (8) Dame, pur amour, fontaine de bontés. Merci je te crie, hélas! ne m'accuse pas.

vos, vous, sujet; vos, vous, régime direct.

E vos es lo meus joys premiers E si seretz vos lo derriers 1.

Bern. de Ventadour : Pel dos chau.

E vos, amors, que m'avetz promes tan Vostre secors, ara us en sovengues 2.

GAUCELM FAIDIT: And no m parti.

Dona, si no us vezon mei huelh, Ben sapchatz que mos cors vos ve<sup>3</sup>.

Bern. de Ventadour: Quan par.

D'aisso m conort car anc no fis falhensa, Amies, vas vos, per nuilla captenensa; Ans vos am mais no fets Seguis Valeusa 4. Contesse de Die: A chantar.

DE vos, de vous; A vos, à vous, régimes indirects.

Aisi pren de vos comjat<sup>5</sup>.

Cominal: Comtor d'Apchier.

- (1) Et vous êtes le mien bonheur premier Et si serez vous le dernier.
- (2) Et vous, amonr, qui m'avez promis taut Votre secours, à-présent vous eu sonveuez.
- (3) Dame, si ne vous voient mes yeux, Bien sachez que mon cœur vous voit.
- De cela je m'encourage que oncques ne fis faute;
   Ami, vers vons, par aucune démarche;
   Mais vous aime plus que ne fit Seguin Valence.
- (5) Ainsi je prends de vous congé.

Car de vos sai, dona, que m ve Tot cant ieu fas ni die de be:

ARNAUD DE MARCEIL : Dona genser.

E m dig en rizen:

Amicx, a vos mi ren 2.

Gaucelm Faidit: Be m platz.

Mand e tramet salut A vos 3.

ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser.

Qual vos par que sion maior O li ben o li mal d'amor 4?

Albert Marquis : En Gaucelms.

Presque toujours la langue romane emploie vos, vous, en parlant à une seule personne.

3° PERS. SINGULIER. PLURIEL.

els, ellis, il, ill, Suj. el, elh, il, il, eux, ils. ilh. els, elhs, los, li, eux, les. R. Dir. el, elh, lo, lui, le, lui, d'els. d'ellis. R. IND. d'el, d'elli, de lo, d'eux. de li, de lui, de lui, de lor. a el, a elh<sup>5</sup>, li, els, a els, a ellis, a li, à lor, lui, a li, a lui, à lui, lui, à eux, leur. il, ill, lor,

- (1) Car de vous je sais, dame, que me vient Tout antant que je fais et dis de bien.
- (2) Et me dit en riant :
  Ami, à vous me rends,
- (3) Je mande et transmets salm à vous.
- (4) Quels à vous paraît que soient plus grands On les biens on les maux d'amour?
- (5) A devant une voyelle reprend souvent le D originaire; ainsi on dit AD EL, AD LLLA. Quelquefois l'euphonie remplace le D par

3e pers. Singulier.

PLURIEL.

FÉMININ.

elas, elhas, Suj. ela, elha, ella, il, lei, elle, ellas, elles. leys, R. DIR. la, lei, leis, lieys, la, elle, las, les. R. IND. d'ela, d'elha, d'ella, de d'ellas, de d'elles. li, de lei, d'ellei, de lor, leys, d'elleis, de lieys, d'elle, a ella, a li, a lei, a ellas, a lor, à elle, lor, à elles, leur. a leys,

SE, s1, s'emploient au singulier et au pluriel soit comme sujets, soit comme régimes, et avec les prépositions de et a.

EL, ELH, IL, il, sujet.

Qu'et dona grantz dons volontiers A joglars e a cavaliers 1.

ROMAN DE JAUFRE.

Quar mos amics es lo plus gais, Per qu'ieu sui coindeta e gaia; E pois ieu li sui veraia, Be i s taing qu'et me sia verais?.

Comtesse de Die : Ab joi.

un z; ainsi, daus le roman de Jaufre, dont on a deux manuscrits, on lit dans l'un,

El pres enan AD anar.

## Et dans l'autre,

Az anar.

- Qu'il donne grands dons volontiers
   A jougleurs et à chevaliers.
- (2) Car mon ami est le plus gai ,
   Pour quoi je suis gentille et gaie ;
   Et puisque je lui suis vraie ,
   Bien à lui se convient qu'il me soit vrai.

E ien, dis EL, me defendrai 1.
ROMAN DE JAUFRE.

De czo que era a venir et lor vay annunciar Cossi et devia morir e pois rexucitar<sup>2</sup>. La nobla Levon.

El nom de Dien qu'es paire onnipotens, Que s volc, per nos gandir, a mort livrar, Fas sirventes, e prec li qu'et m'ampar, Si quon etn es guitz e capdellamens, Que no m nogon clercx ab fals mots forbitz<sup>3</sup>.

Guillaume Aneller : El nom de dieu. Quar elh era en tan ric loe pausatz

Qu'anc no nasquet tan desastrux de maire Que lai no fos astrux totas sazos... Mas eln era sobre totz elegit 4.

GIRAUD DE CALANSON : Bel senher dieus.

Ni com 11. es mal moilleratz 5. Gaucelm Faidit : Perdigon. Ab aitan 11. gira la testa

Del bon destrier, vas cella part 6.

ROMAN DE JAUFRE.

- (1) Et moi, dit-il, me désendrai.
- (2) De ce qui était à venir il leur va annoncer, Comment il devait mourir et puis ressusciter.
- (3) Au nom de Dieu qui est père tout puissant,
  Qui se voulut, pour nous sauver, à mort livrer,
  Je fais sirvente, et prie le qu'il me défende,
  Comme il est guide et chef,

Que ne me nuisent cleres avec de faux mots polis.

- (4) Car il était en si puissant lieu placé Que jamais ne naquit si malheurenx de mère Qui là ne fût heureux en toutes saisons.... Mais il était sur tons élu.
- 5) Ni comme il est mal marié.
- (6) Aussitôt il tourne la tête Du bon dextrier, vers cette part

EL, ELII, LO, LUI, le, régimes directs.

Mal li faran tug li plusor Qu'el veyran jovenet meschi <sup>1</sup>. Comte de Poitiers: Pus de chantar.

E Jaufre venc ves lui corrent E troba '1 jasen estendut 2. Roman de Jaufre.

Si Falco d'Angieus no 'Ln secor 3.
Comte de Poitiers : Pus de chantar.

« Karles partic se de sa compaynha, e ance ferir lo rei de Tudelha, aissi que elu e 'lh caval fendec per mieg 4.

Pullomera, fol. 59.

Alberguem to tot plan e gen 5.

Conte de Poitiers: En Alverdie.

 $^{\circ}$  E tug cels qui auzian  ${\tt LUI}$  , se meravilhavan sobre la savieza e sobre lo respost de lui  $^{6}.$   $^{\circ}$ 

TRAD. DU NOUV. TEST. LUC, c. 2, v. 47.

- (1) Mal lui feront tous les plusieurs Qui le verront jouvencel mesquin
- (2) Et Jaufre vint vers lui eourant Et trouva lui gissant étendu.
- (3) Si Foulque d'Anjou ne le secourt.
- (4) « Charles sépara soi de sa compagnie , et alla frapper le roi de Tudèle . de manière que  ${\tt LUI}$  et le cheval il fendit par le milieu. »
  - (5) Hébergeons le tout uniment et gentement.
- (6) « Et tous ceux qui entendaient lui s'émerveillaient sur la sagesse et sur la véponse de lui. »

D'EL, D'ELH, DE LO, DE LI, DE LUI, de lui, rég. ind. A EL, A ELH, LI, LUI, A LI, A LUI, IL, IL, à lui, rég. ind.

E Estout es se d'el lonjatz 1.

ROMAN DE JAUFRE.

« Lo message d'elh s'en tornec 2. »

Philomena, fol. 43.

« Que non vendesson ad altre se a son fil oc que de lo tenium 3. »

ACTE de 1168. Hist. du Languedoc, pr. t. II, col. 607.

E la ley de li mot fort deguessan gardar 4.

LA NOBLA LEYCON.

« Lo vescomte Frotard li recognog lo castel d'Eysena qu'el tenia ре дру<sup>5</sup>, »

> Acte de 1135. Bosc, Mém. pour l'Hist. du Rouergue, 1. III. Sels que non an de lui temor 6.

> > BERNARD DE TOT LO MON : Bc m'agrada.

Ja muill marit non cal temer De Lui, ni sa moiller gardar?.

GARIN D'APCHIER : Mos Comunals.

" Tos temps lo rey de Fransa amatz, et ad elli respondetz, et en apres a l'apostoli de Roma  $^8$ . "

PHILOMENA, fol. 33.

- Et Estout est soi de lui éloigné.
- (2) « Le messager de lui s'en retourna. »
- (3) » Que ne vendissent à antre si non à son fils cela que de lui tenaient.»
- 4) Et la loi de Ini très-fort dussent garder.
- (5) « Le vicomte Frotard lui reconnaît le châtean d'Eysene qu'il tenaît de lui, »
  - (6) Ceux qui n'ont de lui crainte.
  - (7) Jamais nul mari ne daigne craindre De lui, ni sa femme garder.
- (3) « En tons temps le roi de France aimez, et à lui obéissez, et après ce à l'apôtre de Rome.»

« Et adonc Karles querelec se ad ell delli abbat de Sorese et del abbat de Galhac et de trops d'autres, quar no li eran vengutz a secors al seti de Narbona i. »

PHILOMENA, fol. 66.

« Pres se a clamar e baysar los pes de Karle, contan AD ELII co'l abbat e'lh prior claustrier Li avian tout elli moli<sup>2</sup>.» Philomena, fol. 41.

> Merce quier a mon companho; S' anc Li fi tort, que lo m perdo<sup>3</sup>.
>
> COMTE DE POITIERS: Pus de chantar.

Obediensa deu portar A motas gens, qui vol amar; E conven 11 que sapcha far Faigs avinens4.

Comte de Poitiers : Pus vezem.

Lor segnor habandoneron, non donant a Li honor 5.

La nobla Levçon.

Del vescomte mo senhor mi desplay

De Brunequelh tot so qu'a Lui non play6.

Bernard de tot lo mon: Be m'agrada.

- (1) « Et alors Charles plaignit soi à lui de l'abbé de Sorese et de l'abbé de Galhac et de plusieurs autres , parce qu'ils ne lui étaient venus à secours au siège de Narbonne.
- (2) « Prit soi à crier et baiser les pieds de Charles , contant à lui comment l'abbé et le prieur cloitrier lui avaient ôté le moulin.»
  - (3) Merci demande à mon compagnou; Si oneques lui fit tort, qu'il le me pardonne.
  - (4) Obéissance doit porter
    A plusieurs gens, qui vent aimer;
    Et convient à lui que sache faire
    Faits aveuants.
    - Leur seigneur abandonnérent, ne donnant à lui honneur
    - Du vicomte de Bruncquel mon seigneur, me déplait
       De Bruncquel tout ce qui à lui ne plait.

Mortz eravam tug, si Diens no muris, Per qu'a Luy plac son cors en crotz estendre<sup>1</sup>. Bers, d'Auriac: Be volria.

Col parpaillos q'a tau folla natura Que s met el fuoe per la clardat que 11. lutz?.

FOLQUET DE MARSEILLE : Sitot me soi.

Mas cel que pert no ILL par joia 3.

BERTRAND DE BORN: Arai sai cu.

Al semblan del rei Ties, Quan l'ac vencut l'emperaire, E ill fetz tirar, quan l'ac pres, Sa carret' e son arnes4.

GAUCELM FAIDIT : Al semblan.

E fols qui trop es guardaire D'aisso que no 1LL taing u'1LL cove 5. ELIAS DE BARJOLS : Ben deu hom.

ELS, ELHS, IL, ILH, ILH, eux, ils, sujets.

Aissi 'ls gart dieus de mal e de pezansa, Com els non an ni erguelh ni bobansa<sup>6</sup>.

Bertrand Carbonel: Per espassar.

- (1) Morts étions tons, si Dien ne fût mort, Pour quoi à lui plut son corps en croix étendre,
- (2) Comme le papillon qui a tant folle nature Qu'il se met au fen par la clarté qui lui luit.
- (3) Mais celui qui perd ne lui parait joie.
- (4) A la similitude du roi Thyois,
  Quand Teut vaincu Tempercur,
  Et lui fit tirer, quand il Feut pris,
  Son char et son harnois.
- (5) Et fol qui trop est gardien De cela qui ne lui importe ui lui convient.
- (6) Ainsi les garde Dieu de mal et de chagrin,Comme ils n'ont ni orgueil ni luxe.

De foras els lo van menar, Comenson a lo lapidar.

PLANCH DE SANT ESTEVE.

E prezicon la gens, la nueg e 'l dia,
Que non aion enveya ni talen
De nulla ren, mas ges elus non an sen,
E devedon renon e raubaria,
E elus fan lo, e d'elhs pren hom la via?.

Pons de la Garde: D'un sirventes.

IL van disen qu'amors torna en biais<sup>3</sup>.

BERN. DE VENTADOUR : Quant la fuelha. Qu'ill se paisson e se van sejornan, E vos enduratz fam, set, et ill stan4.

Bertrand de Born: Ara sai en.

Ma cant ilh peccavan e faezian malament, Ilh eran mort e destruit e pres de l'autra gent <sup>5</sup>. La nobla Leycon.

ELS, ELIIS, LOS, LI, eux, les, régimes directs.

E no 'Ls puese tener amdos, Que l'us l'autre no cossen<sup>6</sup>. Conte de Poitiers : Companho.

- (1) Dehors ils le vout mener, Commencent à le lapider.
- (2) Et prêchent la gent, la nuit et le jour,
  Que n'aient envie ni desir
  De nulle chose, mais point ils n'ont sens.
  Et défendent reniement et volerie,
  Et eux font le, et d'eux prend on la voie.
- (3) Its vont disant qu'amour tourne en biais.
- (4) Qu'eux se repaissent et se vont reposant, Et vous endurez faim, soif, et eux restent.
- (5) Mais quand ils péchaient et faisaient méchamment, Ils étaient tués et détruits et pris de l'autre gent.
- (6) Et ne les puis tenir tous deux , Vu que l'un l'autre ue consent

Amiex, mostra m'isnelement Los cavaliers, car ieu sai son Per els desliurar de preison<sup>1</sup>.

ROMAN DE JAUFRE.

E perdon Dieu qu'els ten totz en bailia 2.

Pons de la Garde: D'un sirventes.

E d'autrui joi Los vei devinadors 3.

BERN. DE VENTADOUR : Quant la fuelha.

Donex, dis Jaufre, totz Los veirai, E poisas desliurar Los ai; Car no s taing que vos Los tengatz4.

ROMAN DE JAUFRE.

Que lo rey de Babelonia Li met en sa prison 5.

La nobla Lexcon.

D'ELS, D'ELIIS, DE LOR, d'eux; ELS, A ELS, A ELIS, LOR, A LOR, à eux, leur, régimes indirects.

Per so devetz, senher dieus, per dreitura, A quasqum d'els esser vers perdonans<sup>6</sup>. Almert de Peguillan : S'ieu anc chantei.

Pois part se d'els coichosament 7.

ROMAN DE JAUFRE.

- (1) Ami, montre moi promptement Les chevaliers, car je ici suis Pour eux délivrer de prison.
- $(\circ)$  Et perdent Dieu qui les tient tous en puissance.
- (3) Et d'antrui joie les vois calomniateurs.
- (4) Alors , dit Jaufre , tous les verrai , Et puis délivrerai eux ; Car non il convient que vous les teuiez.
- (5) Que le roi de Babylone les met en sa prison.
- (6) Pour cela devez, seigneur dien, par justice. A chacun d'eux être vrai pardonnant.
- Puis sépare soi d'eux hâtivement.

Qu'estiers nuls d'els no s'en poiran defendre <sup>1</sup>. Bertrand de Born : Ar ven la,

« Avetz fayt aitalh vengament d'elus?. » Philomena, fol. 44.

> Ni d'autra part no vazan entenden Qu'aiso diga per doptansa de Lor<sup>3</sup>.
>
> Bertrand Carbonel: Per espassar.

E selhs qu'auran de mi tort e peccat, Ses fallimen, que no 'Ls er perdonat, Cayran lains el foc d'ifern arden 4.

FOLQUET DE ROMANS: Quan lo dous temps.

« Comtee a Karle en quina manieyra avian faytas lurs fassendas, ni co`ts era endevengut<sup>5</sup>.

PHILOMENA, fol. 79.

Car ma perda es razos qu'A ELS dueilla 6.

Boniface Calvo: S'ieu ai perdut.

E qui per els s'esmaya Ni, a son tort, ad els fugir s'asaya, S'ieu no l'aussisc, jamais no jassa be7.

BONIFACE DE CASTELLANE : Sitot no m'es

- (1) Que même nul d'eux ue s'en pourront défendre.
- (2) Avez fait telle vengeance d'eux.
- (3) Et d'autre part n'aillent entendant Que ceei je dise par crainte d'eux.
- (4) Et ceux qui auront de moi tort et péché, Sans manquement, vu que non à eux sera pardonné, Tomberont léans au feu d'enfer ardent.
- (5) « Il conta à Charles en quelle manière ils avaient fait leurs affaires , et comme leur était arrivé. »
  - (6) Car ma perte est raison qu'à enx peine.
  - (7) Et qui par eux s'effraye,
    Et, à son tort, à eux fuir s'essaye,
    Si je ne l'occis, que jamais je ne gisse bien.

« E l'arssevesque Turpi dix a Karle : Seynher, se a vos platz, ieu hi irey an ellist.

PHILOMENA, fol. 18.

Qu'a Lor non platz donars ni messios, Ni Lor platz res que taigna a cortesia, Mas a Lor platz quand ajoston l'argen<sup>2</sup>.

Bertrand du Puget: De Sirventes.

Lo mal qu'els fan perdona LOR<sup>3</sup>.

Planch de Sant Esteve.

En Proenza tramet joi e salutz,
E mais de ben qu'ieu no vos sap retraire,
E fatz esfortz, miraclas e vertutz;
Car ieu lor man de so don non ai gaire 4.

Bern, de Ventadour: Ben m'an perdut.

ELA, ELLA, ELHA, IL, ILH, ILL, LEI, LIEIS, LIEYS, elle, sujet.

Ieu am la plus debonaire Del mon, mais que nulla re; Mas ela no m'ama gaire<sup>5</sup>.

BERN. DE VENTADOUR: Amors que vos.

- $(\tau)$ « Et l'archevêque Turpin dit à Charles : Seigneur, si à vous plait, je là irai à eux. »
  - Qn'à cux ne plait donner ni largesse,
     Ni leur plait rien qui convienne à conrtoisie,
     Mais à cux plait quand amassent l'argent.
  - (3) Le mal qu'ils font pardonne leur.
  - (4) En Provence je transmets joie et saluts,
    Et plus de bien que je ne vons en sais retracer,
    Et fais efforts, miracles et merveilles;
    Car je leur envoie de ce dont je n'ai gueres.
  - (5) J'aime la plus débonnaire
    Du monde, plus que nulle chose;
    Mais elle ne m'aime gueres.

Anc eu, ni autre, no il o dis, Ni ella no saup mon talen .

PIERRE ROGIERS : Per far esbaudir.

Seigner, per crist no us sai dir, Dis ella, ni sai on se sia<sup>2</sup>.

ROMAN DE JAUFRE.

Mas un sol jorn volgra qu'elha sentis Lo mal qu'ien trai per lyeis sers e matis<sup>3</sup>. Peyrols: De ben soi.

IL m'encolpet de tal re
Don mi degra venir graz4.

BERN, DE VENTADOUR: CONORTZ.

Qu'en aissi sap d'avinen far e dir, Ab pur plazer, tot so qu'il ditz ni fai, C'om no pot mal dire senes mentir<sup>5</sup>.

ARNAUD DE MARCEIL : Aissi col peis.

Ricx hom sui s'ilh me ten en gaug,
Mas ieu no sai per que m viva
S'illi enten e pueys non a sonh 6.

Rambaud p'Orange: Un vers farai.

- Oucques je, ni autre, ne lui cela dis,
   Et elle ne sut mon desir.
- (2) Seigneur, par le Christ ne vous sais dire,Dit elle, ni ne sais où elle soit.
- (3) Mais un seul jour vondrais qu'elle sentit Le mal que j'épronve par elle soirs et matins.
- (4) Elle m'inculpa de telle chose Dont me devrait venir gré.
- (5) Qu'ainsi sait agréablement faire et dire , Avec pur plaisir , tout ce qu'elle dit et fait , Qu'on ne pent mal dire sans mentir.
- (6) Poissant homme suis si elle me tient en joie ,
   Mais je ne sais pour quoi je vivrais
   Si elle entend et puis n'a soin.

Tan atendrai aman Tro morrai merceyan, Pus 11.11 vol qu'aissi sia 1.

BLACAS : Lo bel dous.

Car am la bellasor, Et ILL me, qu'ieu o sai 2. BERN. DE VENTADOUR : Pos me prelatz.

E farai ho, al mieu viven, One d'al re no sui amaire; Car ieu cre qu'ill a bon talen Ves mi, segon mon veiaire 3.

RAMBAUD D'ORANGE : Mon chant.

Car so m veda don mi det aondansa Leis qu'es gaya, cortes', e gen parlans 4.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Era in requier.

Com que mos chans sia bos, O qui qu'el chan ni l'aprenha, Lievs de cui fas mas chansos No fai semblan qu'en retenha 5.

GAUCELM FAIDIT: Com que.

- (1) Tant attendrai en aimant Jusqu'à ce que je mourrai en criant merei. Puisqu'elle vent qu'ainsi soit.
- Car j'aime la plus belle, (2) Et elle moi, vu que je le sais.
- Et ferai cela, à mon vivant, (3) Vu que d'autre chose ne snis amant; Car je erois qu'elle a bonne volonté Envers moi , selon mon avis.
- Car cela me défend dout me donna abondance (4) Elle qui est gaie, courtoise, et gentement parlant.
- (5)Comme que mon chant soit bon, On quiconque le chante et l'apprenne, Elle de qui je fais mes chansons Ne fait semblant qu'elle en retienne.

Comme sujets ou régimes, avec ou sans prépositions, l'on disait et l'on écrivait indifféremment:

> Ela, ella, elha. Il, ill, ilh. Lei, leis, licis, lyeis, lieys.

En général, ces légères dissemblances provenaient du système d'orthographe que les copistes adoptaient, ou des variétés de la prononciation modifiée selon les pays.

LA, LEI, LEIS, LIEYS, la, elle, régime direct.

Ane no la vi et am la fort<sup>1</sup>.

Conte de Poitiers: Farai un vers.

Cant ieu la cug ades trair per amia, Adonex la truep pus salvatg' e peior 2. Albertet : En amor truep.

Ges no m recre d'amar leis tan ni quan 3.
GAUCELM FAIDIT : Ara cove que.

En re non am mas Lievs cui amar suelh, Ni ja nulh temps autra non amarai, E sai e cre que lieys aman morrai4.

Pons de la Garde : Farai chanso

- (1) Oncques ne la vis et aime la fort.
- (2) Quant je la pense à-présent entraîner pour amie, Alors la trouve plus sanvage et pire.
- (3) Point ne me lasse d'aimer elle tant ni quant.
- En rien je n'aime excepté elle que aimer ai coutume. Et jamais nul temps autre n'aimerai , Et sais et crois qu'elle en aimant mourrai

D'ELA, D'ELHA, D'ELLA, DE LI, DE LEI, D'ELLEI, DE LEYS, D'ELLEIS, DE LIEYS, d'elle, rég. indir.

A ELA, AD ELHA, A ELLA, ILL, ILH, LI, LEI, LIEIS, A LEIS, A LIEIS, à elle, rég. indir.

Quar si us ditz oc, mielhs vos tenrez per fi; E si us ditz no, tenetz vostre cami; Qu'el cor d'ela a tan prim e volven Que non es hom, e sapchatz no us en men, Que ja en pogues aver amor segura!.

« El restituiria tot so que avia avut D'elha?. »

Philomena, fol 43.

Pero tan mi plai Quan de li me sove<sup>3</sup>. Bern. de Ventadour : Pos me.

E m meraveill de lei, on es honors, Beltatz e sens, que no i sia amorsá. Garciam Faidit : Tant ai sofert.

- Car si elle vous dit oui, mieux vous tiendrez pour assuré;
  Et si elle vous dit non, tenez votre chemin;
  Vu qu'an cour d'elle y a tant léger et changeant
  Que n'est homme, et sachez que ne vous en meus,
  Qui jamais en pût avoir amour sûre.
- (3) « Il restituerait tout ce que il avait en d'elle. »
- (3) Pourtant tant me plait Quand d'elle me souvient.
- 4) Et je m'émerveille d'elle, où est honneur, Beauté et sens, que ne y soit amour.

Ma rasos camja e vira, Mas ieu ges d'ellei no m vir<sup>1</sup>. Bern. de Ventadour : Bel m'es quan cu vei.

No pose mal dir de Leis, car no hi es 2.

Bern, de Ventadour : Ben m'an,

Qu'ieu p'elleis no m loing ni m desvai; C'aissi fos il mia,

Com ieu l'am totz jorns miels e mai 3!

ELIAS DE BARJOLS: Una valenta.

No vuelh esser ni reis, ni emperaire, Per que de lieis partis mon pessamen; No soi ben rix, s'ieu am ben finamen 4! Peyrols: Ben dei chantar.

> Razon e mandamen Ai de Lieis on m'aten De far gaia chanso 5. Gaucelm Faidit: Razon.

« Ditas que hac Karles sas paraulas ад една, Orionda li va respondre  $^6$ . »

PHILOMENA, fol. 103.

- (1) Ma raison change et tonrne,Mais je point d'elle ne me tonrne.
- (2) Ne puis mal dire d'elle , parce qu'il n'y est.
- (3) Que je d'elle ne m'éloigne ni me envais; Qu'ainsi fût elle mienne, Comme je l'aime tous jours mieux et plus!
- (4) Ne veux être ni roi, ni empereur, Moyennant que d'elle séparasse ma pensée; Ne suis-je bien puissant, si j'aime bien tendrement!
- (5) Raison et commandement J'ai d'elle où j'aspire De faire gaie chanson.
- (6) « Dites que cut Charles ces paroles à elle, Orionde lui va répondre.

E gart lo ben e gen, quar ad elha s'eschai Que, sitot ilh val pro, tos temps en valra mai: Bertrand d'Alamanon: Molt m'es grev.

Sueffra que ILL serf a rescos humilmen 2.

Pons de Caphueil: Ges per la.

E tan la dopt e la reblan, Que de re no l'auze preyar, Ni re no 'Ln dic ni no 'Ln deman's.

BERN. DE VENTADOUR: Quant erba,

Gran talen ai qu'un baisar Li pogues tolre o emblar: E si pueis s'en iraissia, Volentiers lo li rendria 4.

Amor blasmon, per non saber,

Fola gens, mas lei non es dans 5.

Bern. de Ventadour : Chantars no pot-

Un gai descort tramet LIEIS cui dezir 6.
Pons de Cappueil: Un gai descort.

- Et garde le bien et gentement , car à elle il échoit Que , quoique lui vaille assez , tous temps en vaudra davantage.
- Souffre que je lui serve à cachette humblement.
- Et tant la crains et la flatte,
   Que de rien ne l'ose prier,
   Ni rien ne lui dis ni ne lui demande.
- Grand desir j'ai qu'.... baiser
  Lui pusse prendre ou voler :
  E si pnis elle s'en fàchait ,
  Volontiers le lui rendrais.
- Amour blâment, par non savoir, Fole gent, mais à elle n'est dommage.
- 6) Un gai descort je transmets à elle que je desire

« Per aquest do deu far om son aniversari A LEIS 1. » Acte de 1090. Hist. du Languedoc , fr. t. II , col. 285.

> Sos homs plevitz e juratz Serai ades, s' a leis platz<sup>2</sup>.

> > Alphonse II, rot d'Aragon : Per mantas.

Qu'ades ses lieis dic a lieis cochos mots; Pois can la vei, no sai, tan l'am, que dire 3. Arnaud Daniel: Sols sui que.

ELAS, ELHAS, ELLAS, les, sujet; LAS, régime direct.

Anz sostengra tan gran pena Qu'elas nos feiran tan d'onor, Qu'anz nos pregaran que nos lor 4. Bern, de Ventadour : Amics Bernartz.

Las tres dompnas a cui eu te presen, Car elhas tres valon ben d'autras cen <sup>5</sup>.

FOLQUET DE MARSEILLE : Tan m'abellis.

E se ellas son en obeziensa, Ieu sui sai fors qui 'n trac penedenza<sup>6</sup>.

Blacasset: S'el mals d'amor.

- (1) « Pour ce don doit faire on son anniversaire à elle. »
- (2) Son homme pleige et juré Serai tonjours, si à elle plaît.
- (3) Que toujours sans elle dis à elle rapides mots; Puis quand la vois, ne sais, tant l'aime, que dire.
- (4) Mais supporterais si grande peine
  Qu'elles nous feraient tant d'honneur,
  Qu'avant à nous prieraient que nous à elles.
- (5) Les trois dames à qui je te présente, Car elles trois valent bien d'antres cent.
- 6) Et si elles sont en obédience ,
   Je suis ea dehors qui en traîne pénitence.

C'aissi com las suelli captener En aissi las descaptenrai<sup>1</sup>.

Bern, de Ventadour : Quan vei la laudeta.

DE LOR, LOR, d'elles, leur; A LOR, LOR, à elles, régimes indirects.

Per qu'ieu serai a las donas salvatge, E no cug hom que jamais chan de Lor<sup>2</sup>.

Albertet: En amor truep.

Bernartz, so es desavinen
Que dompnas preguen; anz cove
Qu'om las prec e lor clam merce<sup>3</sup>.

Bern. de Ventadour: Amicx Bernartz.

SE, il, lui, elle, ils, eux, elles, se, soi, sujets; SE, SI, se, soi, régimes directs; DE SE, DE SI, de soi; A SE, A SI, à soi, régimes indirects.

Sing. str. Mas ja nulh temps, si vivia mil ans, No lo y dirai, si no 'l se vol entendre 4.

Pons de la Garde : Sitot no m'ai.

Plur, suj. Totas las dopt e las mescre, Que ben sai qu'atretals se son<sup>5</sup>.

Bern, de Ventadour : Quan vei la laudeta.

- Qu'ainsi comme les ai coutume obéir De même les désobéirai.
- (2) Pour quoi je serai aux dames sanvage, Et ne cuide on que jamais je chante d'elles.
- (3) Bernard, c'est inconvenant Que dames prient; au contraire couvient Qu'on les prie et leur crie merci.
- (4) Mais jamais en aucun temps, si je vivais mille ans . Ne le y dirai, si ne le elle vent entendre.
- Toutes les crains et les mécrois
   Vu que bieu sais que semblables elles sont;

S. RÉG. DIR. Ben es fols qui en vos se fia 1.

BERN. DE VENTADOUR : Tuit selhs.

Que qui autrui vol encolpar Dregs es que si sapcha guardar 2.

BERN. DE VENTADOUR : Pus mos coratges.

Pero tan fort si fai temer Qu'ieu no l'aus vezer ni auzir 3.

GAUCELM FAIDIT: Ben a amors.

RÉG. IND. El serventz l'estrein e l'enbrassa Si que non a de se poder 4.

ROMAN DE JAUFRE.

Mas dieus vos a mandatz a se venir 5.

Almert de Bellinoi : Ailas! per que.

Que quant vei la bella Que m soli' acuelhir, Aras no m'apella Ni m fai A sı venir 6.

BERN. DE VENTADOUR : Lanquan vei la fuelha.

P. RÉG. DIR. Per eui si salvon peccador 7.

Bernard p'Auriac : Be volria.

- (1)Bien est fou qui en vous se fie.
- Que qui autrui veut inculper (2) Droit est que se sache garder.
- Pourtant si fort se fait craindre (3)Que je ue l'ose voit ui ouir.
- (4) Le servant l'étreint et l'embrasse Tellement que n'a de soi pouvoir.
- Mais Dieu vous a mandés à soi venir (5)
- (6)Que quaut vois la belle Qui me avait coutume accueillir, Maintenant ne m'apelle Ni me fait à soi venir.
- (7)Par qui se sauvent les pécheurs.

Et quan totz despoillatz se son.... E son se mes de genoillos <sup>r</sup>. Roman de Jaufre.

SE est quelquesois employé pour A SE en régime indirect.

Que tuit rompon s lor vestiduras 2.

Roman de Jaufre.

Souvent il est pris dans un sens neutre et impersonnel avec les verbes.

Queque m comandetz a faire
Farai qu'en aissi se cove 3.

Bern. de Ventadour: Amors, que vos es.

« Endevenc se que Thomas ajustet un jor sos compaynhos 4. » Philomena, fol. 38.

Quelquefois il signifie ox; j'en donnerai des exemples, quand je traiterai de ce pronom indéfini.

EN, NE, de lui, d'eux, d'elle, d'elles, en: 1, y, III, à lui, à eux, à elle, à elles, y.

Quoique en et ne dérivés d'inde, et 1, y, ou 111, dérivés d'in, ne dussent remplacer le pronom qu'autant qu'ils désigneraient les choses inanimées, la langue romane en fait pourtant usage au singulier et au pluriel, au masculin

- (1) Et quand tous dépouillés se sont.... Et sont soi mis à genoux.
- (2) Que tous déchirent à soi leurs vêtements.
- (3) Quoique me commandiez à faire, Ferai vu qu'ainsi il convient.
- (4) « Arriva il que Thomas assembla un jour ses compagnons. »

et au féminin, pour désigner les personnes; et ils tiennent lieu des pronoms même.

EN, NE, 'N, N', en.

SING.

E mos cor li perdona; Car tan la sai belh' e bona Que tut li mal m'ex son bon .

BERN. DE VENTADOUR : Bes m'es quan en vei.

Mon coratge no s pot partir de vos; Ans en durmen me vir mantas sazos, Qu'ieu joc e ri ab vos, e 'n sui jauzire<sup>2</sup>.

ARNAUD DE MARUEIL : Aissi com selh.

E m dig en rizen:

« Amicx, a vos mi ren,

« E faitz en so que us plaia 3.

GAUCELM FAIDIT: Be m platz.

Queex cuiatz bon' amig' aver, Sol so qu'en veiretz ne crezetz; Que cuiars fa 'l savi cazer, Si sens no lo declara 4.

GAVAUDAN LE VIEUX : Ieu no sui.

- (1) Et mon cœur lui pardonne;
  Car tant la sais belle et bonne
  Oue tous les maux m'en sont bons.
- (2) Mon cœur ne se peut séparer de vous :

  Ains en dormant me tourne maintes fois ,

  Vu que je joue et ris avec vous , et en suis jouissant.
- (3) Et me dit en riant :
  - « Ami, à vous me rends,
  - « Et faites en ce qui vous plaît.
- (4) Quiconque croyez boune amie avoir, Seulement ce qu'en verrez en croyez; Vu que imaginer fait le sage tomber, Si seus ne le déclare.

PLUB.

Per merce prec als amadors Chascus per si cossir e pes Del segle, com es enveios, E quan pauc n'i a de cortes 1.

BERN. DE VENTADOUR : Ja mos chantars.

Qu'una 'n sai qu'es de las melhors La meiller qu'anc dieus fezes 2.

Bern. DE VENTADOUR : Ja mos chantars.

E per domnas ai ja vist ieu A manht hom despendre lo sieu; E ai ne vist amat ses dar, E mal volgut ab molt donar<sup>3</sup>.

Guillaume Adhemar : Ien ai ja.

« Cant los ausiro aissi cridar ni plorar, pres lor ne pietat 4. » Philomena, fol. 6.

1, у, ні, *à lui*, *à elle*, etc.

Sing.

E pois ieu li sui veraia,
Be i s taing q'el me sia verais 5.
Comtesse de Die: Ab joi et ab joven

- (1) Par merci je prie les amants
   Que chacun par soi considère et pense
   Du siècle, comme il est envieux,
   Et combien peu en y a de courtois.
- (2) Qu'une en sais qui est des meilleures La meilleure que jamais Dieu fit.
- (3) Et pour dames ai deja vu moi
  A maint homme dépenser le sien ;
  Et j'en ai vu aimé sans donner ,
  Et mal voulu avec beaucoup donner.
- (4) « Quand les ouirent ainsi crier et pleurer, prit leur en pitie. »
- (5) Et puisque je lui suis vraie,Bien à lui il convient qu'il me soit vrai.

Sing. "Matran.... va li transmetre message que li retes sa molher, e Karles va li respondre que elli no la y avia touta, per que no la y retria, mais lo creator del mon la y avia touta, que li donec voluntat e cor e sen de bateyar, et elli la y avia donada, per que no la y retria 1. "

PHILOMENA, fol. 94.

Pos.... a lei non ven a plazer Qu'ieu l'am, jamais no lo y dirai 2. Bern. de Ventadour : Quan vei la laudeta.

Domna, no puese de vos lauzar mentir, Que tot lo bes ur es qu'en puese hom dir 3. Berenger de Palasol: Aital dona.

Plur. Per qu'ien serai a las donas salvatge.... Et ai aussat lur pretz e lur valor; Aras no y truep mas destric e dampnatge; Gardatz si dei hueimay chantar d'amor 3.

ALBERTET: En amor truep.

Quelquesois les pronoms personnels reçoivent l'adjonction d'autres pronoms, tels que els, MEZEYS, etc., ALTRES,

- (t) « Matran.... va lui transmettre message pourquoi lui retenait sa femme, et Charles va lui répondre que il ne la lui avait prise, c'est pourquoi ne la lui rendrait, mais le créateur du monde la lui avait prise, qui lui donna volouté et cœur et sens du baptiser, et il la lui avait donnée, c'est pourquoi ne la lui rendrait.
  - (2) Puisque.... à elle ue vient à plaisir Que je l'aime, jamais ne le lui dirai.
  - (3) Dame, ue puis de vous louer meutir, Vu que tout le bien y est qu'en peut on dire.
  - (4) C'est pourquoi serai aux dames sauvage....
    Et ai haussé leur prix et leur valeur;
    Ores n'y trouve que chagrin et dommage;
    Regardez si je dois désormais chanter d'amouv.

même, autres; et l'effet de ces pronoms adjoints est de communiquer aux pronoms personnels une force explétive qui ajoute à l'affirmation individuelle.

Sing. M'enfoletis e m tolh si mon albir
Qu'aver non puesc de mi eys retenensa i.
Giraud de Roux: A lei de bon.

Qu'elh eis dieus, senes fallida, La fetz de sa eissa beutatz<sup>2</sup>.

Guillaume de Cabestaing: Aissi com cel.

C'om coill maintas vetz los balais Ab qu'el mezeis se balaya<sup>3</sup>. Contesse de Die: Ab joi.

De se mezeis nos fe do, Quan venc nostres tortz delir 4. Fologet de Marseille: Hucimais.

Plur. Vill ves ellis eys, vil ves segle e ves Dieu<sup>5</sup>.

Durand de Carpentras: Un sirventes.

E son ves els mezeis trachor Li ric malvat, per qu'els azir 6. FOLQUET DE ROMANS: Tornat es.

- Elle m'affole et m'ôte tellement ma peusée Qu'avoir ne puis de moi-même retenne.
- Que lui-même Dieu, sans manquement,La fit de sa propre beanté.
- (3) Qu'homme cueille maintes fois les verges Avec quoi lui-même se fonette.
- (4) De soi-même nous fit don, Quaud vint nos torts effacer.
- (5) Vils envers eux-mêmes, vils envers le siècle et envers Dieu.
- (6) Et sont envers eux-mêmes traîtres Les puissants méchants, c'est pourquoi les hais.

Le pronom indéterminé altre, se joint seulement aux pronoms personnels nos et vos.

- « Et afermi que mays valh Mahomet que ton Xrist loqual vos autres adoratz 1. » Philomena, fol. 83.
  - « La regina va lor dir : Qui etz ni qualhs vos autres 2? » Philomena, fol. 64.

Tels sont les pronoms personnels de la langue romane; mais ce que j'en ai dit scrait imparfait, si je ne faisais connaître que plusieurs de ces pronoms deviennent souvent affixes, c'est-à-dire qu'ils perdent leur voyelle finale ou intérieure, et qu'après cette apocope ou cette contraction, ils sont attachés, fixés au mot qui les précède, et qui presque toujours est terminé par une voyelle, de manière qu'on doit les confondre dans la prononciation.

Ainsi, M, T, S, NS, US, représentent ME, MI, TE, TI, SE, SI, NOS, VOS.

M. No sai en qual guiza m fui natz³.

COMTE DE POITIERS: Farai un vers.

Si m destreignetz, domna, vos et amors,

Qu'amar no us aus ni no m'en puesc estraire...

Donc ben sui fols, quar no m recre

D'amar lieys, quar be m par folhors 4,

<sup>(1) «</sup> Et affirme que plus vaut Mahomet que ton Christ lequel vous autres adorez, »

<sup>(2) «</sup> La reine va leur dire : Qui êtes et quels vous autres ? »

<sup>(3)</sup> Je ne sais en quelle guise je fus né.

<sup>(4)</sup> Ainsi me pressez, dame, vous et amour,
Qu'aimer ne vous ose ui ne m'en puis détacher....
Douc bien suis fol, puisque ne me lasse
D'aimer elle, car bien me parait folie,

M. Pus autre bes no m n'esdeve 1.

Arnaud de Marueil: Si m destreignetz.

No m meravill de s'amor, si m ten pres 2.

Bernard de Ventadour : Ben m'an perdut.

T. D'amar no т defes 3.

ARNAUD DE MARUEIL : En mon cor.

Per aisso  $\tau$  tem, amors, que tu m'enjans 4. GAUCELM FAIDIT : Pel messatgier.

\* Ве m plaseria mays, si т volias batheyar 5. »

PHILOMENA, fol. 83.

Que ges lai,
Per nuill plai,
Ab si no T retenha <sup>6</sup>.

PIERRE D'AUVERGNE : Rossinhols.

Se servant du  $\tau$  comme affixe, et jouant sur l'usage qu'il en faisait, le troubadour Cadenet fit des vers trèsagréables.

Tres letras de l'ABC Aprendetz, plus no us deman: A, M, T; car atretan Volon dire com am TE 7.

CADENET: Amors e cum er.

- (1) Puisque autre bien ne me en revient.
- (2) Ne m'émerveille de son amour, tellement me tient pris.
- (3) D'aimer ne te défends.
- (4) Pour ceci te crains, amour, que tu me eugeignes.
- (5) « Bien me plairait plus, si te voulais baptiser. »
- (6) Que nullement là ,
  Par aucun traité ,
  Avec soi ne te retienne.
- (7) Trois lettres de ΓABC Apprenez, plus ne vous demande : A, M, T; car autant

Veulent dire comme J'AIME TOI-

S. Bona domna, tan vos am finamen, Mos coratges no s pot partir de vos 1.

ARNAUD DE MARUEIL : Aissi com selh.

Mas amors qu'es en mi enclausa No s pot cobrir ne celar<sup>2</sup>.

BERN. DE VENTADOUR : Amors que vos es.

Per far esbaudir mos vezis
Que s fan irat car ieu chan,
Non mudarai deserenan 3.

Pierre Rogiers: Per far esbaudir.

NS. Lo jorn que ns ac amor amdos eletz 4.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS: Non puese saber.

So ns retrazon li auctor 5.

Gavaudan le Vieux: Un vers.

US. « Ni us en vedarem 6. »

Actes de 960. Ms. de Colbert.

Per que us vulhetz metre monja ??

Comte de Poitters : Farai chansoneta.

Aissi us fetz dieus avinen e ses par

Que res no us falh que us deia ben estar 8.

Pistoleta: Ar agues.

- (1) Bonne dame, tant vons aime purement,
  Que mon cœur ne se peut séparer de vous.
- (2) Mais l'amour qui est en moi enclose Ne se peut couvrir ni celer.
- (3) Pour faire esbandir mes voisins Qui se tont tristes parce que je chante, Ne changerai doreuavant.
- (4) Le jour que uous eut amour tous deux élus.
- (5) Ceci nous retraceut les auteurs.
- (6) « Ni vous en empêcherons. »
- (7) Pourquoi vous voulez mettre none?
- (8) Tellement vous fit Dicu agréable et sans pareille Que rien ne vous fault qui vous doive bien être.

Tolre no m podetz que no us am, Neys s'ieu e vos o voliam 1.

ARNAUD DE MARUEIL : Totas bonas.

Amors, merce us prec que us prenga De me que us am e us servis 2. GIRAUD LE ROUX : Amors mi.

Quelques langues ont des pronoms affixes, mais ils ne sont pas de la même nature. Ces pronoms affixes, formés par des contractions ou des apocopes de pronoms personnels, et s'attachant aux substantifs, y transportent l'effet du pronom possessif; au lieu que les pronoms affixes de la langue romane ne perdent jamais le caractère de la personnalité.

Les manuscrits romans offrent ordinairement les pronoms affixes confondus avec le mot qui les précède; j'ai pensé toutefois que, dans les citations imprimées, il était convenable de les détacher : en effet, les confondre dans l'impression comme ils doivent l'être dans la prononciation, ce serait donner aux lecteurs un embarras inutile, et sur-tout ce serait beaucoup nuire à la clarté; car quelquefois ces pronoms affixes se rencontrent avec des élisions ou contractions d'autres mots, et si on ne séparait pas tous ces mots qui ont subi des altérations, il deviendrait presque impossible de les discerner.

Oter ne me pouvez que ne vous aime, (1)Même si moi et vous le voulions.

<sup>(2)</sup> Amour, merci vous prie que vous prenne De moi qui vous aime et vous sers.

## Ainsi pour:

Sieus play rendetz m salut. S'aisi finamen coyeus am.

Jai dû écrire:

S'ie'us play rendetz m salut<sup>1</sup>. S'aisi finamen co ye us am<sup>2</sup>.

Signifiant:

SI IEU VOS play rendetz mi salut.

Arnaud de Marueil: Dona genser.

SI aisi finamen com IEU vos am.

Arnaud de Marueil: Dona sel que.

Parmi les pronoms affixes, j'aurais dû comprendre peut-être les pronoms personnels qui se trouvent quelquefois confondus avec NO, etc. comme NOL, NOLS, en admettant que NOL et NOLS représentent NO LO, NO LOS, mais comme il est plus vraisemblable qu'ils représentent NO el et NO els au moyen de la seule aphérèse, j'ai cru inutile d'expliquer, par le systême des pronoms affixes, ce qui pouvait être expliqué par un systême plus simple.

N est quelquefois affixe pour NE, EN.

- (1) Si je vous plais rendez moi salut.
- (2) Si aussi purement comme je vous ainie.

## PRONOMS POSSESSIFS.

Quand les pronoms possessifs sont placés devant le substantif auquel ils se rapportent, sans être précédés ni de l'article ni de tout autre signe démonstratif, il faut les traduire par

Mon, ton, son, etc. Ma, ta, sa, etc.

Au contraire, s'ils sont précédés de l'article ou de tout autre signe démonstratif, comme ce, un, etc., ils signifient:

> Le mien, ce tien, un sien, etc. La mienne, cette tienne, une sienne, etc.

Parfois ils sont simples adjectifs, et on les traduit:

Mien, tien, sien, etc. Mienne, tienne, sienne, etc.

I ere PERS. MASCULIN.

FÉMININ.

SINGULIER.

Suj. Mos, mieus, meus, Nostres,

ma, mieua, mia. nostra.

Rég. Mon, mieu, meu,

ma, mieua, mia.

Nostre,

nostra.

PLURIEL.

Str. Miei, mei, mieu, meu,

mas, mieuas, mias.

Nostre, Rég. Mos, mieus, meus,

mas, mieuas, mias.

Nostres,

nostras.

nostras.

mos, mieus, meus, mon; nostres, nôtre, suj.

Sing. suj. Qu'en vos es totz mos cors joinhs et aders....

Donc, s'aissi muer, que m val mos bos espers ()

Arnaud de Maruell: L'ensenhamentz.

Anc non agui de mi poder, Ni no fui mieus deslor en sai2. Bern. de Ventadour: Quan vei la landeta.

Car lo MEUS dans vostres er eisamen 3.

FOLQUET DE MARSEILLE : Tan m'abellis.

E ja per el nostre secret Non er saubut4. Comte de Poitiers : En Alvernhe.

MON, MIEU, MEU, mon; NOSTRE, nôtre, rég.

Sing. Rég. Si de mon joi me vai queren,
Qu'ens en mon cor no l'azire 5.

Bern. de Ventadour : Lonc temps a.

Metge querrai al mieu albir 6.

Conte de Poitiers : Farai un vers.

Et al meu dan vezon trop soptilmen 7.

Folquet de Marseille : Tan m'abellis.

- (1) Qu'en vous est tont mon cœur joint et adhérent...

  Donc, si ainsi je meurs, que me vant mon bon espoir?
- (2) Oneques n'ens de moi pouvoir, Ni ne sus mien d'alors en çà.
- (3) Car le mien dommage vôtre sera également.
- (4) Et jamais par lui notre secret Ne sera su.
- (5) Si de ma joie il me va enquérant, Qu'an-dedans en mon cœur je ne le haisse.
- (6) Médecin chercherai au mien chagrin.
- (7) Et à mon dommage voient trop subtilement.

Sing, rég. Que per lo nostre salvamen

Prezes en cros mort e dolor 1.

PIERRE D'AUVERGNE : Bella m'es.

miei, mei, mieu, meu, mes; nostre, nôtres, suj.

Plur. suj. De fin' amor son tuit met pessamen

E met desir e met meillor jornal<sup>2</sup>.

P. Ralmond de Toulouse: De fin' amor.

Or sachon ben miev hom e miev baron, Engles, Norman, Pyectavin, e Gascon<sup>3</sup>.

Richard ler, ROLD'ANGLETERRE: Ja nuls hom.

« Si 'l mieus regnes fos d'aquest mont, certas li mieu ministre combatessan 4. »

TRAD. DU NOUV. TESTAMENT: JOHAN. C. 18, V. 36.

Qu'irem aventura cercar,
Pus ves qu'en esta cort non venon;
Que nostre cavalier so tienon
A mal, car lor es tant tardatz<sup>5</sup>.

ROMAN DE JAUERE

- (1) Qui pour le notre sauvement Pris en croix mort et doulenr.
- (2) De pure amour sont tous mes pensers Et mes desirs et mes meilleures journées.
- (3) Maintenant sachent bien mes hommes et mes barons, Anglais, Normands, Poitevins, et Gascons.
- (4) « Si le mien regue fût de ce monde, certes les miens ministres combattraient. »
  - (5) Que nous irons aventure chercher, Puis que vois qu'en cette cour ne viennent; Vu que nos chevaliers cela tiennent A mal, parce que leur est tant tardé.

mos, mieus, meus, mes; nostres, nôtres, rég.

Plur. rég. Ab pauc no m rompei mos corretz E mos arnetz<sup>1</sup>.

Comte de Poitiers : En Alvernlie.

Ne non es dreiz de mos amics me plangna, C'a mon secors vei mos parens venir².

FRÉDÉRIC III, ROI DE SICILE : Ges per guerra.

E no y esgart los meus neletz, E retorna m'als camis dretz<sup>3</sup>.

FOLQUET DE MARSEILLE : Senher Dien.

Senhors, per los nostres peccatz Creis la forsa dels Sarrasis 4.

GAVAUDAN LE VIEUX : Seuhors per los.

MA, MIEUA, MIA, ma; NOSTRA, notre, sujets.

Fém. suj. Guerra in platz, sitot guerra in fan Amors e ma donma tot l'an <sup>5</sup>.

BERTRAND DE BORN : Guerra m platz.

- « Done la mieua ma non fes totas aquestas causas 6. »

  Trad. des Actes des Arôtres.
- (1) A peu ne me rompis mes courroies Et mes harnois.
- (2) Ni n'est droit que de mes amis me plaigne, Vu qu'à mon secours vois mes parents venir.
- (3) Et n'y regarde les miens péchés, Et retourne moi aux chemins droits.
- (4) Seigneur, par les notres péchés Croît la force des Sarrasius.
- (5) Guerre me plait, quoique guerre me font Amour et ma dame toute l'année.
- (6) « Donc la mienne main ne fit toutes ces choses? »

FÉM. SUJ. Caissi fos il MIA,

Com ieu l'am totz jorns miels e mai 1 !

Elias de Barjols: Una valenta.

« E la heretat sera nostra 2. »

TRAD. DU NOUV. TESTAMENT : LUC, C. 20, V. 14.

MA, MIEUA, MIA, ma; NOSTRA, nôtre, régime.

Fém. rég. S'ieu ma bona dompna am 3.

Comte de Poitiers : Farai chansonetta.

"Negnns d'aycels que eran apellat no tastaran la mieux cena 4. "Trad. du Nouv Testament : Luc, c. 14, v. 24.

Quant ieu mi don sobrepren De la MIA forfaitura <sup>5</sup>.

BERN, DE VENTADOUR : CONORT.

« Quant aurem ausida nostra messa 6. »

Philomena, fol. 5.

MAS, MIEUAS, MIAS, mes; NOSTRAS, nôtres, suj.

Plur. suj. E mas cansos me semblo sirventes 7.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : D'amor no m lan.

- « Las mieuas fedas auzon la mieua votz 8. »

  Trad. du Nouv. Testament : Johan. c. 10, v. 27.
- Qu'ainsi fût elle mienne,
   Comme je l'aime tous jours mieux et plus!
- (2) « Et l'hérédité sera nôtre. »
- (3) Si je ma bonne dame aime.
- (4) « Aucun d'iceux qui étaient appelés ne goûteront le mien repas. »
- (5) Quand je ma dame surprends De la mienne forfaiture.
- (6) « Quand aurons oui notre messe. »
- (7) Et mes chansons me semblent sirventes.
- [8] « Les mieunes brebis ovent la mienne voix. »

Plur. suj. E mias sion tals amors 1.

GEOFFROI RUDEL: Pro ai del.

No sai quora mais la veyrai, Que tan son nostras terras luenh?. Geoffroi Rudel: Lanquan li jorn.

MAS, MIEUAS, MIAS, mes; NOSTRAS, nôtres, rég.

Plur. rég. Leys de cui fas mas chansos No fai semblan qu'en retenha 3. Gaucelm Faidlt : Com que mos chans.

> Quar denha sufrir ni 'l plai Qu'ieu la laus en mas chansos; Del sobre gran gaug qu'en ai, M'es complitz lo guazardos 4. Bérenger de Palasol : Aital dona.

« En cal maniera creires las mieuas paraulas 5, » Trad. du Nouv. Testament : Johan. c. 5, v. 47.

« A zo que tratten las nostras fazendas per concili general 6, » Doctrine des Vaudois.

- (1) Et miennes soient telles amours.
- Je ne sais quand plus la verrai,Vu que tant sont nos terres loin.
- (3) Elle de qui je fais mes chansons Ne fait semblant qu'elle en retienne.
- (4) Car elle daigne souffrir et il lui plaît
  Que je la loue en mes chansons;
   Du très-grand plaisir que j'en ai ,
   A moi est accomplie la récompense.
- (5) « En quelle manière vous croirez les miennes paroles. »
- (6) « A ce que nous traitions les notres affaires par concile général.

2° PERS. MASCULIN. FÉMININ.

#### SINGULIER.

Sul. Tos, tieus, teus, ta, tieua, tua.

Vostres,

vostra.

Ton, tieu, teu. BÉG.

ta, tieua, tua.

Vostre.

vostra.

#### PLURIEL.

Sul. Tiei, tei, tieu, teu, tas, ticuas, tuas.

Vostre,

vostras.

Brg. Tos, tiens, tens, tas, tienas, tuas.

Vostres,

vostras.

TOS, TIEUS, TEUS, ton, tien; VOSTRES, vôtre, sujets.

Sing. suj. Ieu soi tos filhs, e tu mos paire 1. FOLQUET DE MARSEILLE : Senher Dieu.

> A nos venha lo Teus regnatz 2. ORAISON DOMINICALE.

Dona, genser que no sai dir, Per que soven planlı e sospir Est vostre amicx bos e corals; Assatz podetz entendre cals 3. ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser.

<sup>(1)</sup> Je suis ton fils, et toi mon père.

A nous advienne le tien règne. (2)

Dame, plus gente que je ne sais dire, (3)Pour qui souvent plaint et soupire Ce votre ami bon et sensible; Assez pouvez entendre quel.

Sing. suf. E si us play m retener,
Sui vostres, senes engan,
E vostres, si no us plazia i.
Bérenger de Palasol: Totz temeros.

Ton, tieu, teu, ton, tien; vostre, vôtre, rég.

Sing. Rég. E conta li de ton seignor 2.

ROMAN DE JAUFRE.

E retorna m' al tieu servici 3.

Folquet de Marseille: Senher Dieu.

E soi plus freg que neu ni glas,

Quan me parti del teu solas 4.

Folquet de Marseille: Senher Dieu.

Amicx, be vos dic e vos man

Qu'icu farai vostre coman 5.

TIEI, TEF, TIEU, TEU, tes, tiens; vostre, vôtres, suj.

Albert Marquis: Dona a vos.

Plur. sul. Can they jorn foron acabat, Can ab gaug el sel t'en pogiest<sup>6</sup>

- (1) Et s'il vous plaît me retenir,
   Suis vôtre, sans tromperie,
   Et vôtre, s'il ne vous plaît.
- (2) Et conte lui de ton seigneur.
- (3) Et retourne moi au tien service.
- (4) Et suis plus froid que neige et glace, Quand je me sépare du tien agrément.
- (5) Ami, bien vous dis et vous mande Que je ferai votre commandement.
- (6) Quand tes jours furent achevés, Quand avec joie au ciel tu t'en montas

Pr. suj.

On as tot so que deziriest....

Car can vist l'aigua e'l sanc issir,

Ai! cal foron li tiev sospir!

La Passio de nostra dona sancta Maria.

No vos vulh dar cosselh ja d'ome bric, Que pues digo tei home ni tei amic Que t'aga mes en guerra ni en destric 2. Roman de Gérard de Roussillon.

« E dit ad ella : Li TIEU peccat ti son perdonat 3. »

TRAD. DU NOUV. TESTAMENT : LUC, c. 7, v. 48.

Ges totz retraire no s poiran Li tieu gaug que tot jorn creissiran 4. Gui Folquet : Escrig trop.

« Li vostre filh e las vostras filhas prophetiaran, e li vostre jovencel veyran las visions 5. »

TRAD. DES ACTES DES APÔTRES.

E vostre pastor Son fals e trachor<sup>6</sup>. Guillaume Figuières: Sirventes.

- Où as tout ce que desiras....
   Car quand tu vis l'eau et le sang sortir ,
   Ah! quels furent les tiens soupirs!
- (2) Ne vous veux donner conseil jamais d'homme insensé , De sorte que puis disent tes hommes et tes amis Que t'aic mis en guerre et eu chagein.
- (3) « Et dit à elle : Les tiens péchés te sont pardonnés. »
- (4) Nullement toutes retracer ne se ponrront Les tiennes joies qui tonjours eroitront.
- $(5)\,$  "Les votres fils et les votres filles prophétiseront, et les votres jouvenceaux verront les visions. "
  - (6) Et vos pasteurs Sont faux et traîtres.

TOS, TIEUS, TEUS, les, tiens; vostres, vôtres, rég.

Pl. rég. « Leva te sobre tos pes, el nom del senhor Jhesu Crist; et levet se, et annet 1. »

TRAD. DES ACTES DES APÔTRES.

E reconosca 'ls Tieus sendiers ?.

FOLQUET DE MARSEILLE : Senher Dieu.

« Yeu sui Dieus dels Tieus paires 3.

TRAD. DES ACTES DES APÔTRES.

Quar per vostres faitz vilas, Mensongiers e soteiras, Vos mesprendon tut li pro 4.

TA, TIEUA, TUA, ta, tienne; vostra, vôtre, suj.

Sing. suj. « E quant l'auras fait, esta y ta moler 5. » Pullomena, fol. 36.

a Non sia facha la mieua voluntat, mas la Tieua 6. »
Trad. du Nouv. Testament : Luc, c. 22, v. 42.

« E dix a Thomas : Exaucida es la TUA pregaria davant Dieu 7, » Philomena, fol. 6.

- (1) « Leve toi sur tes pieds, au nom du seigneur Jésus-Christ; et il se leva, et alla.»
  - (2) Et reconnaisse les tiens sentiers.
  - (3) « Je suis Dien de tes pères. »
  - (4) Car par vos faits vilains,

    Mensougers et sonterrains,

    Vous déprisent tous les preux.
  - (5) « Et quand l'auras fait, reste y ta femme. »
  - (6) « Ne soit pas faite la mienne volonté, mais la tienne. »
  - (7) « Et dit à Thomas : Exancée est la tienne prière devant Dieu.

Sing. Suj.

Que 'lh vostra pietatz Lor perdon lor peccatz\*.

FOLQUET DE MARSEILLE : Senher Dien.

TA, TIEUA, TUA, ta, tienne; vostra, vôtre, rég.

Sing. Rég. « E va li dir : Femna, sanada iest de TA enfermetat 2. »

TRAD. DU NOUV. TESTAMENT: LUC, c. t3, v. 12.

« Onra ton paire е та maire 3. »

TRAD. DU NOUY. TESTAMENT: LUC, c. 18, v. 20.

- Que aparellura la TIEUA via davant tu 4. »
   TRAD. DU NOUV. TESTAMENT: LUC, C. 7, V. 27.
- « Aras laissas lo tieu sers en pas, segon la TIEUA paraula 5. »

  TRAD. DU NOUV. TESTAMENT: LUC, c. 2, V. 29.
- <sup>6</sup> Tu, m dona victoria, ad honor de la TuA mayre 6.»

  PHILOMENA, fol 28.
- « La enveia de la TUA mayzo manjet mi 7. »

TRAD. DU NOUV. TESTAMENT : JOHAN. C. 2, V. 17.

Far mi podetz o ben o mau; En la vostra merce sia <sup>8</sup>. »

BERN. DE VENTADOUR : Ges de chantar.

- (1) Que la votre pitié

  Leur pardonne leurs péchés.
- (2) « Et va lui dire : Femme , guérie es de ton infirmité. »
- (3) « Honore ton père et ta mère. »
- (4) « Qui apprêtera la tienne voie devant toi.»
- (5) « Maintenant laisses le tien serviteur en paix , selon la tienne parole. »
- (6) « Toi, me donne victoire, à l'houneur de la tienne mère. »
- (7) « Le zèle de la tienne maison dévora moi. »
- (S) Faire me pouvez on bien ou mal; En la votre merci soit,

TAS, TIEUAS, TUAS, tes, tiennes; VOSTRAS, vôtres, sujets.

Pl. rég. Coms, vetsi tas mainadas veno a tei 1.
Roman de Gérard de Roussillon.

« O Corneli, las tieuas oracions son anzidas davant Dieu. e las tieuas almornas y son nombradas 2. »

TRAD. DES ACTES DES APÔTRES.

« E totas mas causas son tieuas 3. »

TRAD. DU NOUV. TESTAMENT : Luc, c. 15, v. 31,

« E vostras menassas, Borrelli, que fasiatz en comessament, ara per ma fe son tornadas e nient 4. »

PHILOMENA, fol. 64.

TAS, TIEUAS, TUAS, tes, tiennes; VOSTRAS, vôtres, régimes.

Pl. rég. « Amaras ton senhor Dien de tot ton cor, et de tota t'arma, e de totas tas forsas 5. »

TRAD. DU NOUV. TESTAMENT: LUC, e. 10, v. 27.

« Ieu sai las tieuas obras e 'lh tieu trebalh e la tieua pasciencia 6. » Trad. de l'Apocalypse.

- (1) Comte, voici les gens viennent à toi.
- (2) « O Corneille, les tiennes oraisons sont ouïes devant Dieu, et les tiennes aumônes y sont nombrées.»
  - (3) « Et toutes mes choses sont tiennes. »
- (4) « Et vos menaces, Borrel, que faisiez en commencement, maintenant par ma foi sont tournées en néant. »
- (5) « Aimeras ton seigneur Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toutes tes forces. »
  - (6) « Je sais les tiennes œuvres, et le tien travail, et la tienne patience. »

Pl. rég. Las tuas lagremas mostraras <sup>1</sup>.

La Passio de nostra dona sancta Maria.

Car comprei vostras beutatz E vostras plazens faisos 2.

Elias de Barjois : Car comprei.

3° pers. masculin, féminin.

Suj. Sos, sieus, seus, sa, sieua, sua. Lor, lor.

RÉG. Son, sieu, seu, sa, sieua, sua.

Lor, lor

PLURIEL.

Sur. Sici, sei, sieu, seu, sas, sieuas, suas. Lor, lor.

Ríg. Sos, siens, seus, sas, sienas, suas. Lor, lor.

sos, sieus, seus, son, sien; lor, leur, sujets.

Sing. suj. Si lo joi que m presenta Sos esgartz e 'l clar vis<sup>3</sup>.

BERN. DE VENTADOUR : Quan la doss' aura.

Tant es sobr' els aussors fuells Lo sieus pretz, e senhorya 4.

ARNAUD DE MARUEIL : Us guays amoros.

- (1) Les tiennes larmes montreras.
- (2) Cher achetai vos beautés Et vos agréables façous.
- (3) Taut la joie que me présente Son regard et le clair visage.
- (4) Tant est sur les plus hauts feuillages Le sien prix, et domine.

Sing. suj. Et ieu sui guais, quar sui sieus finamen 1.
Pons de Capdueil: Us guays conort.

« El drax se combatian e li angel d'el, e non pogron; car lur loc non fon plus trobat al cel 2. »

TRAD. DE L'APOCALYPSE.

son, sieu, seu, son, sien; lor, leur, rég.

Sing. rég. Per son joy pot malautz sanar<sup>3</sup>.

Comte de Poitiers: Mont Jauzens.

D'En Blacas no m tuelh ni m vire, Ni de son pretz enantir 4. ELIAS DE BARJOIS: Car comprei.

E per domna ai ja vist ieu A manth hom despendre lo sieu <sup>5</sup>. Guillaume Adbémar: Ieu ai ja.

E domna, si merce non a Del sieu, doncas de que l'aura 6? Pistoleta: Manta gen.

En farai ma penedensa 7,

- (1) Et je suis gai, ear suis sien purement.
- (2) « Et les dragons se combattaient et les anges de lui, et ne purent ; cer leur lieu ne fut plus tronvé au ciel. »
  - (3) Par sa joie peut malades guérir.
  - (4) De Blacas ne m'ôte ni me détourne, Ni de son prix célébrer.
  - (5) Et pour dame ai déja vu moiA maint homme dépenser le sien.
  - (6) Et dame, si merci n'a Du sien, donc de qui l'aura.
  - (7) Je ferai ma pénitence,

SING. RÉG.

Sai entre mar e Durenza, Apres del seu repaire 1.

BLACAS: En chantan.

Seigner Coines, jois e pretz et amors Vos commandon que jujatz un lor plai 2. RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Seigner Coines.

SIEI, SEI, SIEU, SEU, ses, siens; LOR, leur, suj.

Pr. sul. Bons drutz no deu creire autors, Ni so que veiran siei huelh 3. Pierre Rogiers : Al pareissen. Mais diens, per la sua dossor, Nos do, com siam siei obrier, Qu'el nos cuelha en resplandor On li sieu sans son critier 4. PIERRE D'AUVERGNE : De Dieu no us.

« E li parent sieu anavan cascu an en Jherusalem 5. » TRAD. DU NOUV. TESTAMENT: LUC, C. 2, V. 41.

> Li sırıı bellı huel traidor Que m' esgardavou tan gen 6. Bern. De Ventadour : Era m conseillatz.

- (1)Ici entre mer el Durance, Auprès de sa demeure.
- Seigneur comte, joie el prix et amonr (2) Vous commandent que vons jugicz nn lent proces.
- Bon amant ne doit croire témoins, (3) Ni ce que verront ses yeux.
- Mais Dieu, par la sienne douceur, (4) Nons donne, comme sommes ses ouvriers. Ou'il nous accueille en splendeur Où les siens saints sont héritiers.
- 5) « Et les parents siens allaient chaque an à Jerusalem.
- (6) Les siens beaux yeux traîtres Oni me regardaient si gentiment.

PL. SUJ. A mancar li comenczan tuit li seu sentiment.

Quar tur fol deport E tur malvat veiaire Los fan totz cazer 2.

GERMONDE DE MONTPELLIER : Greu m'es.

sos, sieus, seus, ses, siens; lor, leur, rég.

PL. RÉG. Mas a sos digz mi par qu'aisso s cambia 3.

Blacas : Bel m'es.

« E confessarai lo sieu nom davant los angels sieus 4. »

Trad. de l'Apocalypse.

Sitot son greu e perillos li fais Que fai als seus soven amor soffrir 5. P. RAIMOND DE TOULOUSE: De fin'amor.

Que meton sellas als destriers, E tragon lor garnimentz fors 6.

sa, sieua, sua, sa, sienne; lor, leur, suj.

Sing. suj. Si m ten pres s'amors e m'aliama 7.

Bern. de Ventadour : Ben m'an perdut.

- (1) A manquer à lui commencent tous les siens sentiments.
- (2) Car leurs fols déportements Et leurs mauvais semblants Les font tous choir.
- (3) Mais à ses dits me paraît que ceci se change.
- (4) « Et confesserai le sien nom devant les anges siens. »
- (5) Quoique sont griefs et périlleux les faix Que fait aux siens souvent amour souffeir.
- (6) Que mettent selles aux chevaux, Et tirent leurs harnois dehors.
- (7) Ainsi me tient pris son amour et me lie.

Sing. suj. « Pus que dieus e la sieua maire benescyta amo tant aquest loc 1. » Philomena, fol. 131.

« La sua arma sera davant Dieu 2. »

PHILOMENA, fol. 14.

Qui que aya valor perduda, La sua creys e mellura<sup>3</sup>.

Bern. de Ventadour : At! quantas.

Tant es grans lur cobeytatz, Que dreytura n'es a jos 4.

GUILLAUME ANELYER : Ara farai.

sa, sieua, sua, sa, sienne; lor, leur, rég.

Sing. Rég. Queex auzel, en son lengatge,
Per la frescor del mati,
Van menan joy d'agradatge,
Cum queex ab sa par s'aizi<sup>5</sup>.

Arnaed de Marteil: Bel m'es quan.

Totz temps volrai sa honor e sos bes 6.

Bern, de Ventabour : Ben m'an perdut.

« Car la humilitat della sieux sirventa a regardat 7. » Trab. du Nouv. Testament : Lec, c. 1, v. 18.

- (1) « Puisque Dien et la sienne mère bénite aiment tant ce lieu.
- (2) « La sienne âme sera devant Dieu. »
- (3) Quiconque ait valeur perdue, La sienne croit et s'améliore.
- (4) Tant est grande leur convoitise, Que droiture en est à bas.
- (5) Chacuns oisels, en son langage,
   Par la fraicheur du matin,
   Vont en menant joie de plaisance,
   Lorsque chaenn avec sa compague s'arrange.
- (6) Tous temps voudrai son honneur et ses biens.
- (7) « Parce que l'humilité de la sienne servante a regardé, »

Sing. rég. « Car nos a visitatz de la sua resplendor.

Philomena, fol. 7.

Si com li peis an en l'aiga Lor vida, L'ai eu en joi e toz temps la i aurai 2.

Arnaud de Maruell: Si com li peis.

SAS, SIEUAS, SUAS, ses, siennes; LOR, leurs, suj.

Pl. suj. « Et el en bec e li sien filh e sas bestias 3. »

Trad. du Nouv. Testament: Johan. c. 4, v. 12.

« E talamen a fait lo dit comte jove e sas gens que lo camp lor es demorat 4. »

GUERRE DES ALBIGEOIS. PR. de l'Hist. de Langued. t. III, col. 98.

« No se vezo ni se conoysso lur defalhimens ni **t**urs colpas <sup>5</sup>. »

LO LIBRE DE VICIS E DE VERTUTZ.

sas, sieuas, suas, ses, siennes; lor, leurs, rég.

Pl. rég. Per qu'es mos jois renovellatz,
Quan mi remembre sas bentatz 6,
GAVAUDAN LE VIEUX : Dezemparatz.

- (1) « Car nous a visités de la sienne splendenr. »
- (2) Ainsi comme les poissons ont en l'eau leur vie, L'ai je en joie et tous temps la y aurai.
- (3) « Et il en but et les siens fils et ses bêtes. »
- (4) « Et tellement a fait le dit comte jeune et ses gens que le champ leur est resté. »
  - (5) « Ne se voyent ni se connaissent leur manquement et leurs fautes. »
  - (6) Pourquoi est ma joie renouvelée, Quand me rappelle ses beautés.

Pl. rég. — Q

Quan vei la laudeta mover De joi sas alas contra 'l rai 1.

BERN. DE VENTADOUR : Quan vei la laudeta.

Pois que fas de tot a sas voluntatz 2.

RAMBAUD D'ORANGE: Si de trobar.

E las cadenas cazegron de las sieuas mans <sup>3</sup>. »

Trad. des Actes des Apôtres.

« En Elias s'enamoret de la comtessa ma dompna Garsenda moiller del comte, quant el fo mortz en Cesilia, e fez d'elleis suas cansos 4. »

Vie n'Élias de Barjols. Ms. 7225 de la Bibl. roy. fol 130, v°.

A donzellas mi sui donatz, Per far e dir Lux voluntatz<sup>5</sup>.

BERNARD DE TOT LO MON: Los plazers quals.

### PRONOMS POSSESSIFS EMPLOYÉS SUBSTANTIVEMENT.

Les pronoms possessifs firent souvent la fonction de substantifs dans la langue romane.

Dans les citations précédentes on a pu en remarquer des exemples; en voici quelques autres.

- (1) Quand vois l'alonette mouvoir De joie ses ailes contre le rayon.
- (2) Puisque je fais de tout à ses volontés.
- (3) « Et les chaînes tombèrent de les siennes mains. »
- (4) « Sieur Élias s'éprit de la comtesse ma dame Garsende femme du comte , quand il fut mort en Sicile , et fit d'elle ses chausons. »
  - (5) A demoiselles me suis donné, Pour faire et dire leurs volontés.

E non es benestan Qu'hom eys los sieus aucia i.

BLACAS: Lo bel dous temps.

« Vos e 'lhs vostres foratz totz mortz 2. »

Philomena, fol. 61.

Ai! seigner Dieus, cui non platz Mortz de negun peccador; Ans per aucire la Lor, Sofritz vos la vostra en patz<sup>3</sup>.

FOLQUET DE MARSEILLE : Si cum sel qu'es.

De moilleratz non es pas gen Que s fasson drut ni amador, C'ab las autrui van aprenden Engeing ab que gardon las Lor 4.

PIERRE D'AUVERGNE : Bellia m'es la flors.

La langue romane employa indifféremment, soit en laissant, soit en supprimant l'1 intérieur,

mieus, etc. ou meus, etc.

Tieus, etc. teus, etc.

miei, etc. mei, etc.

- (1) Et n'est pas bien-étant Qu'homme même les siens oecise.
- (2) « Vous et les vôtres seriez tous morts. »
- (3) Ah! seigneur Dieu, à qui ue plaît Mort d'aucun pécheur; Mais pour occire la leur, Soufirites vons la vôtre en paix.
- (4) Aux maris u'est pas convenable
  Qu'ils se fassent galants ni amants,
  Vu qu'avec celles d'autrui vont apprenant
  Engin avec lequel gardent les leurs.

Quelquefois,

TOA, TIA est pour TUA.
SOA, SIA, etc. SUA, etc.

J'ai dit précédemment que ces différentes manières d'écrire les mêmes mots proviennent vraisemblablement ou des copistes, ou de la prononciation locale.

On trouve aussi MON, TON, SON, NOSTRE, VOSTRE, sujets au singulier, et MOS, TOS, SOS, sujets au pluriel, quoique la règle générale leur assigne la seule qualité de régimes.

Il est vrai que cette sorte de licence ou cette exception se rencontre rarement dans les pièces tirées des meilleurs et plus anciens monuments.

Enfin MA, TA, SA, subirent souvent l'apocope devant les noms qui commencent par une voyelle.

No l'aus m'amor fort assemblar .

Conte de Poitiers : Mout jauzens.

Au lieu de « MA amor ».

Quan li quer s'amanza 2.

BERN. DE VENTADOUR : Lanquan vei.

Pour « sa amanza ».

<sup>(1)</sup> Ne lui ose mon amour beaucoup exprimer.

<sup>(2)</sup> Quand lui demande son amour.

## PRONOMS DÉMONSTRATIFS.

Les pronoms démonstratifs romans sont,

Cel, est.
Aicel, cest.
Aquel, aquest.

La règle de l's qui distingue les sujets et les régimes fut quelquesois appliquée aux pronoms démonstratifs masculins.

Les pronoms féminins prirent ordinairement l'a final au singulier, et l'as au pluriel.

Mais aussi d'il, pronom personnel féminin, furent dérivés par analogie cil, Alcil, etc. pour caractériser le pronom démonstratif féminin au singulier, quand ce pronom était sujet.

Par la même raison, leis, féminin du pronom personnel, fournit les pronoms démonstratifs féminins celleis, seleys, etc.

De lui masculin au singulier, vint celui, etc.

Et d'il masculin sujet au pluriel, furent formés cil. Aquil, etc.

Ces pronoms démonstratifs sont quelquefois seuls, et alors, dans leurs fonctions de relatifs, ils sont employés substantivement, ainsi que les pronoms personnels.

Plus souvent ils sont joints à un nom, et ne remplissent que la fonction d'adjectifs.

Ces pronoms démonstratifs s'appliquent aux objets animés et inanimés. Plusieurs se modifient de manière à être employés neutralement.

### PRONOM DÉMONSTRATIF CEL, ET SES DÉRIVÉS.

|      | MASCULIN.          | FÉMININ.             |
|------|--------------------|----------------------|
|      | SINGULII           | ER.                  |
| Sur. | Cel, selli, celui, | cella , cillı.       |
|      | Aicel,             | aicella, aicil.      |
|      | Aquel,             | aquella, aquil.      |
| Rég. | Cel, celui,        | cella , celleis.     |
|      | Aicel,             | aicela.              |
|      | Aquel,             | aquella , aquelleis. |
|      | PLURIE             |                      |
| Suj. | Cil, cels,         | cellas.              |
|      | Aicil, aicels,     | aicellas.            |
|      | Aquil, aquels,     | aquellas.            |
| RÉG. | Els, los,          | las.                 |
|      | Cels,              | cellas.              |
|      | Aicels,            | aicellas.            |
|      | Aquels,            | aquellas.            |

Les différentes prépositions qui précédent ces pronoms ou les substantifs auxquels ils se rapportent, font reconnaître les régimes indirects.

Pour éviter des détails qui seraient sans aucune utilité, je choisirai les exemples de ces divers pronoms masculins ou féminins, sujets ou régimes, soit au singulier, soit au pluriel, de manière que leur réunion offre le tableau entier.

Je répète l'observation que la langue romane écrivait indifféremment,

CEL, OU CELH, CELL, SEL, SELH, SELL, etc.
AICEL, AISEL, AISELH: CIL, SILH, etc. etc.

CEL, CELUI, AICEL, AQUEL, celui, ce, celui-là, suj.

Sing, sui. Astrucx es selhs cui amors ten joyos 1.

Pons de Capdueil : Astrucx es.

Car miels gasaigna e plus gen Qui dona qu'aicet qui pren 2. Folouet de Marseille: Greu feira.

Lo vers es fis e naturaus; E boz celui qui be l'enten 3.

Bern. de Ventadour: Chantars no pot.

CEL, AICEL, CELUI, AQUEL, celui, ce, celui-là, rég.

Sing. Rég. Ieu conosc ben selu qui be m di, E seln qui m vol mal atressi; E conosc be selnuy qui m ri, E selhs qui s'azauton de mi Conosc assatz 4.

Comte de Poitiers : Ben vnolh que.

Qu'ieu port d'Aicelu mestier la flor 5,

Comte de Poitiers : Ben vuelh que.

- (1) Heureux est celui que amour tient joyeux
- (2) Car mieux gague et plus gentement Qui donne que celui qui prend.
- (3) Le vers est fin et naturel; Et bon celui qui bien l'entend.
- (4) Je connais bien celni qui bien me dit, Et celui qui me vent mal aussi; Et counais bien celui qui me rit, Et ceux qui se prévalent de moi Connais assez.
- (5) Que je porte de ce métier la fleur.

CELS, CIL, AICELS, AICIL, AQUELS, AQUIL, ceux, ces, ceux-là, suj.

Pt. suj.

Tuit sels que m pregau qu'ieu chan,
Volgra 'n saubessou lo ver,
S'ieu n'ai aize ni lezer t.

Bern. de Ventadour : Tuit sels que.

Car lug silii que pretz an Non l'an ges d'un semblau 2.

ARNAUD DE MARUEIL : Rasos es.

A vos mi clam, senhor, De mi dons e d'amor, Qu'aisil dui traidor.... Me fan viure ab dolor<sup>3</sup>.

BERN. DE VENTADOUR : Lo gens lemps.

Car aquels que son remazut Apenrion una foleza, Plus volontiers c'una proesa 4. Roman de Jaufre.

Pauc foron aquilit que la ley ben garderon 5.

La nobla leyçon.

- Tous ceux qui me prient que je chante,
   Voudrais qu'en sussent le vrai,
   Si j'en ai aise et loisir.
- (2) Car tous eeux qui prix ont Ne l'out aucunement de même semblant.
- (3) A vous me réclame, seigneur,
  De ma dame et de l'amour,
  Vu que ces deux traitres....
  Me font vivre avec douleur.
- (4) Car ceux qui sont restés
  Apprendraient une folie,
  Plus volontiers qu'une pronesse.
- (5) Pen furent ceux qui la loi bien gardercut.

cels, aicels, aquels, ceux, ces, ceux-Tà, rég

Pl. rég. Totz hom cui fai velhez' o malautia Remaner sai, deu donar son argen A selhs qu'iran; que ben fai qui envia <sup>1</sup>. Pons de Carduell: Ar nos sia.

> En mon cor ai un novellet cantar Planet e leu, e qu'el fai bon auzir A totz aisselhs qu'en joy volon estar<sup>2</sup>.

> > ARNAUD DE MARUEIL : En mon cor ai.

Ai Dieus! can bona fora amors
De dos amics, s'esser pogues
Que ja us d'Aquels envios
Lor amistat no cognogues<sup>3</sup>!

BERN. DE VENTADOUR : Ja mos chantars.

cella, cil, aicella, aicel, aquella, aquel, celle, cette, celle-là, suj.

Sing. suj. E ilh belha cui sui aclis,
Cella in platz mas que chansos 4,

- (1) Tout homme que fait vieillesse ou maladie

  Demeurer cà, doit donner son argent

  A ceux qui iront; vu que bien fait qui envoic-
- (2) En mon cœur ai un nouveau chanter Simple et léger, et qu'il fait bon ouir A tous ceux qui en joie veulent être.
- (3) Ah Dieu! Combien bonne serait amour
  De deux amants, si être pût
  Que jamais un de ces envieux
  Leur amitié ne connût!
- (1) Et la belle à qui suis soumis , Celle me plaît plus que chauson ,

Sing. Suj.

Volta ni lais de Bretainha<sup>1</sup>. Folquet de Marseille : Ja no volgra.

Pois cill cui sui amaire, Qu'es la genser qu'anc fos, Vol mi e mas chansos 2. GAUCELM FAIDIT: L'onrat jauzens.

Vos es aisela res Que, sobre can qu'el segle es, Me plazetz e m'atalentatz 3. Arnaud de Marueil : Dona genser.

C'un nantz, que fon mot petitz, Torneiet al fuec un singlar Don AQUELLA gent deu sopar 4.

Qu'ieu fora mortz, s'AQUILII honors no fos, E 'l bon respieg que mi reverdezis <sup>5</sup>.

BERN. DE VENTADOUR: Belh Monruelh.

- (1) Roulade ni lai de Bretagne.
- (2) Puisque celle dont je suis amant, Qui est la plus gente qui jamais fût, Veut moi et mes chansons.
- (3) Yous êtes celle chose Qui, sur tout ce qui au siècle est, Me plaisez et m'animez.
- (4) Qu'nn nain, qui fut fort petit,
  Tourna au feu un sanglier
  Dont celle gent doit souper.
- Que je serais mort, si cet honneur ne fût,Et le bon répit qui me reverdit.

# cella, celleis, aicella, aquella, celle, cette, celle-là, rég.

Sing. Rég.

Si m fos grazitz

Mos chantars ni ben acuilhitz

Per cella que m'a en desdeing t.

Rambaud d'Orange : Braus chans.

C'amat aurai
En perdos lonjamen
Seleys on ja merce non trobarai 2.
Arnaud de Marueil: Bel m'es qu'ieu chan.
Molt m'es greu que ja reblanda
Selieys que yes mi s'erguelha 3.
Bern. de Ventadour: Lanquan vei per.

cellas, aicellas, aquellas, celles, ces, celles-là, suj.

PL. SUJ. E CELLAS que verges se tenon,
Es vers que gran honor retenon 4.

LOS VII GAUG DE MARIA.

- Si me fût agréé
   Mon chanter et bien accueilli
   Par celle qui m'a en dédain.
- (2) Qu'aimé aurai

  En perte longuement

  Celle où jamais merci ne trouverai.
- (3) Fort m'est grief que jamais je flatte Celle qui vers moi s'enorgueillit.
- (4) Et eelles qui vierges se tiennent, Est vrai que grand honneur retiennent.

Pl. suj. « Benaurada iest tu que crezes quar avcellas causas seran faichas que son dichas a tu del senhor 1. » Trad. du Nouv. Testament : Luc, c. 1, v. 45.

Quals son Aquellas 2?

Doctrine des Vaudois.

CELLAS, AICELLAS, AQUELLAS, celles, ces, celles-là, rég.

Pl. rég.

Lausenjador fan encombriers

Als cortes et als dreituriers

Et a cellas qu'an cor auzat<sup>3</sup>.

Rambaud d'Obange: Als durs crus.

Apodera, domna, vostra beutatz.... Al meu semblan, totas cellas del mon4.

GAUCELM FAIDIT: Tot atressi.

« Esgarda aycellas causas que son escrichas en el 5. »

Trad. de l'Apocalypse.

S'ieu en volgues dire lo ver, Ieu sai be de cui mov l'enjans; D'AQUELLAS qu'amon per aver<sup>6</sup>.

Bern. de Ventadour : Chautars no pot.

- (1) « Bienheureuse es toi qui crus que ces choses seront faites qui sout dites à toi du seigneur. »
  - (2) Quelles sont eelles-là?
  - (3) Médisants font encombres

    Aux courtois et aux droits

    Et à celles qui ont le cœur élevé.
  - (4) Surpasse, dame, votre beauté.... A mon avis, toutes eelles du monde.
  - (5) « Regarde ces choses qui sont écrites en lui. »
  - (6) Si je eu voulusse dire le vrai, Je sais bien de qui vient la fraude; De celles qui aiment pour avoir.

## PRONOM DÉMONSTRATIF EST, ET SES DÉRIVÉS.

| MASCULIN. |                 | FÉMININ.         |
|-----------|-----------------|------------------|
|           | SINGULIER       | •                |
| Suj.      | Est,            | esta , ist.      |
|           | Cest,           | cesta, cist.     |
|           | Aquest,         | aquesta, aquist. |
| Rég.      | Est,            | esta.            |
|           | Cest,           | cesta.           |
|           | Aquest,         | aquesta.         |
|           | PLURIEL.        | •                |
| Suj.      | Ist, est,       | estas.           |
|           | Cist, cest,     | cestas.          |
|           | Aquist, aquest, | aquestas.        |
| Rég.      | Ests,           | estas.           |
|           | Cests,          | cestas.          |
|           | Aquests,        | aquestas.        |

EST, CEST, AQUEST, celui, ce, celui-ci, suj.

Sing. suj. Dona, genser que no sai dir, Per que soven planch e sospir Est vostre amicx bos e corals 1.

Arnaud de Marueil: Dona genser.

> Pilatz respon a los juzieus : Cest est trayst per eys los sieus 1. La Passio de Jhesu Crist

- (1) Dame, plus gente que ne sais dire, Pour qui souvent plaint et soupire Ce votre ami bon et cordial.
- (1) Pilate répond aux Juiss :
   Celui-ci est trahi par mêmes les siens

Sing. suj. Aquestz romans es acabatz;
Nostre seulier en sia lauzatz<sup>1</sup>.

La Passio de nostra dona sancta Maria.

Pensan vos bais e us manei e us embras:
Aquest domneis m'es dolz e cars e bos;
E non m'el pot vedar neguns gelos 2.

Arnaud de Maruell: Aissi col peis.

est, cest, aquest, celui, ce, celui-ci, rég.

Sing. Rég. Est cosselli m'a donat amors A cui deman tot jorn secors 3.

Annaud de Marueil: Doua geuser.

> Sel que ses vos non pot aver, En est segle, joy ni plazer 4.
>
> Arnaud de Marueil: Si que vos.

> En aquest guai sonet leugier Me vuelh, en cantan, esbaudir <sup>5</sup>. Bern. de Ventadour : En aquest

- (1) Ce roman est acheve; Notre seigneur en soit loué.
- Pensant je vous accolle et vous touche et vous embrasse :
   Ce charme m'est doux et cher et bou;

   Et ne me le peut défendre aucun jaloux.
- (3) Ce conscil m'a douné amour A qui demande tout jour seconrs.
- (4) Celui qui sans vous ne peut avoir, En ce siècle, joie ni plaisir.
- (5) En ee gai sonnet facile Me veux, en chantant, esbaudie

EST, IST; CEST, CIST; AQUEST, AQUIST; ceux, ces, ceux-ci, suj.

Pl. suj.

Domina, quar vst lauzengier,
Que m'an tout sen et alena,
Son vostr' angoissos guerrier 1.

Rambaud d'Orange: Amica ab gran.

Quist son d'atretal semblan, Cum lo nivol que s'espan Qu'el solel en pert sa raia 2. Contesse de Die: Fin joi.

« Et aquest signe segran aquels que i creiran 3. » TRAD. DU NOUV. TESTAMENT: MARC, C. 16, V. 17.

Tuit aquist foron a la cort 4.

Roman de Jaufre.

ESTS, CESTS, AQUESTS, ceux, ces, ceux-ci, rég.

« Mas quant receupron lui, donet ad els poder esser fach filh de Dieu ad Aquestz que crezon el nom de lui 5. »

TRAD. DU NOUY. TESTAMENT: Johan. c. 1, y. 12.

- (1) Dame, car ces médisants,
  Qui m'ont ôté sens et haleine,
  Sont vos angoisseux enuemis.
- (2) Ceux-ci sont de tel semblant ,
  Comme le nuage qui s'épand
  Que le soleil en perd son rayon.
- (3) « Et ces signes suivront ceux qui y croiront. »
- (4) Tons ceux-ci furent à la cour.
- (5) « Mais tons ceux qui recurent lui, donna à cux pouvoir d'être faits fits de Dieu à ceux qui croient au nom de lui. »

GRAMMAIRE ROMANE,

PL. RÉG.

Ben serai fols, s' ieu non pren
D'aquestz dos mals lo menor 1.
Bern. de Ventadour: Era m conscillatz.

ESTA, IST; CESTA, CIST; AQUESTA, AQUIST; celle, cette, celle-ci, suj.

Sing. suj. Esta chansons vuelli que tot dreg repaire En Arago, al rei cui Dens aiut².

PIERRE RAIMOND DE TOULOUSE : No m puesc.

Gran fo cesta humilitat 3.

La Vida de san Alexi.

Aquest' amors me fier tan gen
Al cor d'una dolza sabor;
Cen vetz mor lo jorn de dolor,
E reviu de joi altras cen 4.

Bern. de Ventadour: Non es meraveilla.

« Saben quals es aquist canczons 5. »

Vie de Sainte Foi d'Agen.

- (1) Bien serai fol, si je ne prends De ces denx maux le moindre.
- (2) Cette chanson veux que tout droit loge En Aragon, au roi que Dieu aide.
- (3) Grande fut cette humilité.
- (4) Cette amour me frappe si gentiment Au œur d'inne douce saveur; Cent fois meurs le jour de donleur; Et revis de joie autres cent.
- (5) « Savons quelle est cette chanson. »

ESTA, CESTA, AQUESTA, cette, celle-ci, rég.

Sing. rég. Pus ves qu'en esta cort non venon 1.

Roman de Jaufre.

Per qu'ieu vos man, lai on es vostre estatges, Esta chanson, que me sia messatges 2. Comtesse de Die : A chantar.

Ab aquesta domna domney,
E l'am tan cum puesc ni sai;
E mucr quar s'amor non ai<sup>3</sup>.

Arnaud de Maruell: Cui que fin' amors.

ESTAS, CESTAS, AICESTAS, AQUESTAS, ces, celles-là, suj.

Pl. suj. «Et es uey lo ters jorn que son fachas aquestas causas.... E va lur dir : Quals son aquestas paraulas 4? »

TRAD. DU NOUV TESTAMENT: Luc, e. 24, v. 21 et 17.

« Verament vos dic que aquesta generacion non trespassara entro que siau fachas totas aquestas causas  $^5$ . »

TRAD. DU NOUV. TESTAMENT: MARC, C. 13, V. 30.

- (1) Puis vois qu'en cette cour ne viennent.
- (2) C'est pourquoi je vous mande , là où est votre demeure , Cette chauson , qui me soit message.
- (3) Avec cette dame je courtise,

  Et l'aime taut comme puis et sais;

  Et meurs parce que son amour n'ai.
- (4) « Et est aujourd'hni le tiers jour que sont faites ces ehoses.... Et va leur dire : Quelles sont ces paroles ? »
- (5) « Vraiment vous dis que cette génération ne passera jusqu'à ce que soient faites toutes ees choses. »

ESTAS, CESTAS, AQUESTAS, ces, celles-ci, rég.

Pl. rég. Cestas joyas prec que tengas Aytan quan a Dieu plazera <sup>1</sup>. La Vida de san Alexi.

> D'AQUESTAS mas fo culhitz lo bastos Ab que m'aucis la plus belha qu'anc fos 2. BERN. DE VENTADOUR : Belh Monruelh.

# PRONOMS DÉMONSTRATIFS EMPLOYÉS NEUTRALEMENT.

So, AISSO, ACO, AQUO, ce, ceci, cela, dérivés de pronoms démonstratifs ordinaires auxquels s'attache la terminaison neutre o, furent employés neutralement.

De so fai ben femna parer Ma dompna, per qu'ieu lo retrai, Que so c'om vol non vol voler, E so c'om li deveda fai<sup>3</sup>.

Bern. de Ventadour : Quan vei la laudeta. Totz hom que so blasma que deu lauzar, Lauz' atressi aco que dec blasmar4.

AIMERI: Totz hom que so

- (1) Ces joyaux prie que tiennes Autant que à Dien plaira.
- (2) De ces mains fut cueilli le bâton Avec qui m'occit la plus belle qui jamais fùt.
- (3) De cela fait bien femme paraître
   Ma dame, c'est pourquoi je le retrace,
   Vu que ce qu'on veut ne veut vouloir,
   Et ce qu'ou lui défeud fait.
- (4) Tout homme qui cela blàme que doit louer.

  Loue pareillement ce qu'il dut blàmer.

Qu'anc d'Aquo qu'amiey non jauzi r.
Conte de Pottiers : Pus vezem.

D'aisso m conort car anc no fis faillensa, Amics, vas vos en lunha captenensa<sup>2</sup>.

Comtesse de Die: A chautar.

Il est à remarquer que ce pronom démonstratif indéclinable se place avec le verbe ESSER au singulier et au pluriel.

Nuls hom no saup que s'es gran benanansa, S'enans no saup cals es d'amor l'afans 3.

GIRAUD LE ROUX: Nuls hom.

Zo sun bon omne qui an redems lor peccat 4.

POEME SUR BOECE.

#### PRONOMS RELATIFS.

El, lo, ella, la, etc. En, ne, y, etc. Qui, que, don, on, etc. Loqual, qual, tal, etc.

Voici des exemples de ces différentes sortes de pronoms appelés relatifs.

EL, LO, ELLA, LA, LOR, etc., il, elle, les, eux, etc.

Lorsque ces sortes de pronoms désignent des objets

- (1) Que jamais de ce que j'aimai ne jonis.
- (2) De cela m'encourage que jamais ue fis faute, Ami, vers vous en longue domination.
- (3) Nul homme ne sut ce que c'est grand bien être, Si avant ne sut quel est d'amour le souci.
- (4) Ce sont bons hommes qui ont racheté leur péché.

non animés ou non personnifiés, ils deviennent pronoms relatifs.

Sing. Aissi com mov mon lais, lo finerai.

Folquet de Marseille: S'al cor plagues.

Bona domna, be degratz esguardar Lo cor qu'ieu ai, mas ges no Lo us puesc dir; Mais be 'L potetz conoisser al pensar<sup>2</sup>.

Arnaud de Maruell: En mon cor ai.

« Uns hom avia plantat en sa vinha una figuiera, e venc querre en ELLA fruc, e no Lo trobec 3. »

TRAD. DU NOUV. TESTAMENT: LUC, C. 13, v. 6.

Ja non aura proeza
Qui no fug avoleza,
E non La pot fugir
Qui no La saup chauzir 4.

Arnaud de Marueil: Quan vei la flor.

PLUR. Mais nul poder non an
Huels d'esgardar gen, si 'l cor no 'Ls envia<sup>5</sup>.

Blacas: Bel m'es ab mots.

- (1) Aînsî comme je commence mou lai, je le finirai.
- (2) Bonne dame, bien devriez regarder Le sentiment que j'ai, mais aucunement ne le vous puis dire; Mais bien le pouvez connaître au penser.
- (3) « Un homme avait planté en sa vigne nu figuier, et vint chercher en lui fruit, et ne le trouva.»
  - (4) Jamais n'aura pronesse

    Qui ne fuit làcheté,

    Et ne la peut fuir

    Qui ne la sut discerner.
  - (5) Mais nul pouvoir n'ont Yeux de regarder gentiment, si le cœur ne les envoie.

PLUR.

Premieirament mos ditz, Si com Los ai escritz<sup>1</sup>.

ARNAUD DE MARUEIL : Rasos es.

Las tuas lagremas mostraras; Al tieu sirven las laissaras; Car per ellas conogra pla L'amaror del dol sobeira <sup>2</sup>.

La Passio de nostra dona sancta Maria.

O, Lo sont employés neutralement comme relatifs.

S'ilh es folha, ja ieu no o serai 3.

GAUGELM FAIDIT: Ab nov cor.

Non es fis drutz cel que s camja soven, Ni bona domna cella qui Lo cossen 4. BLACAS: Peire Vidals.

EN, NE, en, de cela, indéclinables.

Ben la volgra sola trobar Que dormis o 'n fezes semblan; Per qu'ieu l'embles un dous baisar, Pus no valh, tan que lo 'lh deman<sup>5</sup>.

Bern. de Ventadour: Quant erba vertz

- (1) Premièrement mes dits, Comme les ai écrits.
- (2) Les tiennes larmes montreras;
   A ton serviteur les laisseras;
   Car par elles connaîtra facilement
   L'amertume du deuil souverain.
- (3) Si elle est folle, jamais je uc le serai.
- (4) N'est pas pur galant celui qui se change souvent, Ni bonne dame celle qui le consent.
- Bien la voudrais seule tronver
   Qui dormit ou en fit semblant;
   Pour que je lui volasse un doux baiser,
   Puis que ne vaut, lorsque le lui demande.

E toletz vos en de son querre, Que re no i podetz conquerre; Bel seiner, e tornatz vos ne<sup>1</sup>. Roman de Jaufre.

Y, I, III,  $\gamma$ , indéclinables.

Companho, farai un vers covinen; E aura 1 mais de foudatz no y a de sen 2. Comte de Poitiers: Companho.

Mas aras vey e pes e sen Que passat ai aquelh turmen, E non ні vuelh tornar jamais<sup>3</sup>.

GEOFFROI RUDEL : Bellis m'es.

Hom ditz que gaug non es senes amor;

Mas ieu no x truep mas enueg e pesansa 4.

ARNAUD DE MARUELL: Hom ditz.

QUI, QUE, etc. pronoms relatifs.

Suj. Qui, que, che, qui. Rég. dir. Que, che, cui, que.

Rég. Ind. De qui, de cui, cui, de qui, etc.

de que, don, de quoi, dont. Rég. IND. A qui, a cui, cui,

a qui, a que, à qui, etc., à quoi.

- (1) Et ôtez vous en de son chercher,
   Vu que rien ne y pouvez conquérir,
   Beau seignenr, et retournez vous en.
- (2) Compagnon, ferai un vers convenable,Et aura y plus de folies que n'y aura de sens.
- (3) Mais à l'heure vois et peuse et sens Que passé ai ce tourment, Et n'y veux retourner jamais.
- (4) On dit que joie n'est sans amour;
  Mais je u'y trouve que ennui et chagrin.

Qui masculin ou féminin fait, au singulier et au pluriel, la fonction de sujet.

On ne le trouve pas avec les pronoms démonstratifs employés neutralement, auxquels s'adjoint QUE.

Qui, cui, sont quelquefois régimes directs, mais plus souvent régimes indirects, et ordinairement cui est précédé d'une préposition.

Que sert au singulier et au pluriel, au masculin et au féminin, et après les mots employés neutralement : il est également sujet ou régime, et régime direct ou indirect; mais, comme régime indirect, il est précédé de la préposition.

Don, *dont*, exprime la relation des mots latins cujus, a quo, etc. et de l'adverbe de unde.

On, où, auquel, en qui, fait fonction de pronom relatif lorsqu'il se rapporte aux personnes ou aux objets personnifiés.

La langue romane forma un autre pronom relatif de QUALis, QUAL; placé après l'artiele, il remplit la fonction du QUI, du QUE, du CUI, et du DON.

L'article de ce relatif QUAL reçut les modifications usitées pour les genres, les temps, et les régimes; et QUAL reçut celles qui étaient établies pour les adjectifs communs.

Les manuscrits offrent indifféremment:

QI, KI, QUI, QUE, CHE, QUE, QE, KE, QU', CH', K', Q', C', etc.

Et QUAL OU CAL.

QUI, QUE, qui, suj. masc. et fém.

Sing. suj. Ieu conose be selh qui be m di,
E selli qui ni vol mal atresi i.
Comte de Pottiers : Mout jauzens.

Quar ves lei no soi tornat, Per foldat qui m'en rele<sup>2</sup>. Bern. de Ventadour : Couort era.

Mas eu soi cel que temen muor aman <sup>3</sup>.

Arnaud de Maruell: Aissi com cel.

Qan remir la bella Que m soli' acuelhir 4. Bern. de Ventadour : Lanquan vei la fuelha.

E donc s'ieu fauc so que s cove, Be m'en deu eschazer honors 5. Arnaud de Marueil: Ab pauc ieu.

PL. SUJ. Et ab los pros de Proenza
QUI renhan ab conoissensa
Et ab bellia captenensa <sup>6</sup>.

BERN. DE VENTADOUR : En aquest:

- Je connais bien celui qui bien me dit,
   Et celui qui me veut mal anssi.
- (2) Parce que vers elle ne suis retourné , Par folie qui m'eu reticut.
- (3) Mais je suis celui qui en craignant meurs en aimaut.
- (4) Quand je vois la belle Qui me avait coutume accueillir.
- (5) Et donc si je fais ce qui se convient,
   Bien m'en doit échoir houneur.
- (6) Et avec les preux de Proveuce Qui règnent avec connaissance Et avec belle domination.

Pl. suj. Tuit sels que m pregan qu'ieu chan , Volgra 'n saubesson lo ver <sup>1</sup>.

Bern. de Ventadour : Tuit sels.

> Ma aquilh que feron ben lo plazer del Segnor Hereteron la terra d'enpromession<sup>2</sup>.

LA NOBLA LEYCON.

QUI, QUE, CUI, que, rég. dir.

Sing. Rég. De vos, domna, cui desir e ten ear, E dopt, e blan part las meillors 3. Bertrand de Born: Quan vei lo temps. Aisso que vos dirai no us pes 4. Arnaud de Maruell: Totas bonas.

> Quar sai qu'ieu am e sui amatz Per la gensor que anc Dieus fey <sup>5</sup>.
>
> Bern. de Ventadour : Lanquan fuelhon.

Pl. rég. Escriu salutz mai de cen Que tramet a la gensor 6. Bern. de Ventadour : Era m conscillatz.

- Tous ceux qui me prient que je chaute , Voudrais qu'en sussent le vrai.
- (2) Mais ceux qui firent bien le plaisir du Seigneur Héritèreut la terre de promission.
- (3) De vous, dame, que je desire et tiens chère, Et crains, et flatte parmi les meilleures.
- (4) Ceci que vous dirai ne vous pèse.
- (5) Car sais que j'aime et suis aimé Par la plus gente que oucques Dieu fit.
- (6) J'écris saluts plus de cent Que transmets à la plus gente.

cui, de qui; don, de que, dont: A CUI, A QUI, ON, à qui, où, rég. ind.

SING. RÉG. Per totz nos peceadors preiatz Vostre dous filh e vostre paire De cui vos es e filha e maire 1.

Pons de Capqueil : En honor del.

E ma domna pon lo mons es honratz<sup>2</sup>. Arnaud de Marueil : La cortezia

Bona dompna, on es granz beutatz, Don par c'om sia enamoratz3.

GAUCELM FAIDIT: Perdigon.

E s'agues mais de que us fezes presen De tot lo mon, o feira, si mieus fos 4. Pistoleta : Ar agues ieu.

D'aquestas mas fo culhitz lo bastos Ab que m'aueis la plus belha qu'anc fos 5. BERN, DE VENTADOUR : Belh Monruelli.

Car hom de so poy es forsatz No deu esser occaizonatz 6.

ARNALD DE MARUEIL : Si que vos.

- Pour tou's nous pécheurs pricz (1) Votre doux fils et votre père De qui vous êtes fille et mère.
- (2) Et ma dame dont le monde est honoré.
- (3) Bonne dame, où est grande beauté, Dont parait qu'on soit amoureux.
- Et si j'ensse plus de quoi vous fisse présent (4) De tout le monde, le ferais, si mien fût.
- De ces mains fut cueilli le bâtou (5)Avec lequel m'occit la plus belle qui jamais fût.
- Car homme de ce dont est forcé (6)Ne doit être accusé.

Sing. Rég.

Al rei cui es Lerida, Cui jois e jovenz guida i.

ARNAUD DE MARUEIL : Rasos es.

Si mal l'en pren, a cui darai lo tort 2?

BERTRAND DE BORN: Atornat.

Quar leis on pretz e senz e beltatz regna<sup>3</sup>.

Gaucelm Faidit: Chant e deport

Qu'amar mi faitz en perdon loiaumen Sella on ja merse non trobarai 4.

Giraud de Borneuil: Amors e cals.

PL. RÉG. E sels cui desplay jonglaria, E selhs cui desplay cortezia, Et totz aquellis a cui ben far desplay 5.

BERNARD DE TOT LO MON: Be m'agrada

Pauc n'i venon a qui non don 6.

Roman de Jauere.

Aquist gelos, ab cui ai pres batallia, Si son malvatz e descausit, no m cal 7.

Gallelm faibit: Pel Messatgier.

- (1) Au roi à qui est Lérida, Que joie et jeunesse guide.
- (2) Si mal lui en prend, à qui donnerai le tort?
- (3) Car elle où prix et sens et beauté règne.
- (4) Qu'aimer me fait en perte loyalement Celle où jamais merci ne trouverai.
- Et eeux à qui déplait jonglerie ,
   Et eeux à qui déplait courtoisie ,
   Et tous eeux à qui bien faire déplait.
- (6) Peu n'y viennent à qui ne donne.
- (7) Ces jaloux, avec qui ai pris bataille, S'ils sont mauvais et grossiers, ne me chaut.

Pl. rég. La gensor es c'om anc pogues chausir; O non vei clar des huelhs ab que us remir<sup>1</sup>.

Bern. de Ventadour: Ab joi mov.

QUE, ce que, quoi, pris dans un sens neutre.

Que, employé dans un sens neutre, remplit dans la langue romane la fonction du qui latin.

Quelquefois il semble que le pronom démonstratif so  $\epsilon e$  , soit sous-entendu au-devant de ce relatif que :

Et ieu lai! no say que dire 2.

BERN. DE VENTADOUR: Lo temps vai.

No sai que m dic ni que m fai<sup>3</sup>.

Bern. de Ventadour : Be m cujei.

Trobat aveni qu'anam queren 4.

Comte de Poitiers: En Alvernhe.

E pois d'amor mais no m cal, Non sai don ni de que chan <sup>5</sup>.

FOLQUET DE MARSEILLE: Chantars.

LOQUAL, LAQUAL, etc. lequel, laquelle, etc. pron. rel.

Ce pronom relatif, selon qu'il est sujet ou régime, masculin ou féminin, se modifie tant au singulier qu'au pluriel, conformément aux règles établies pour l'article

- (1) La plus gente êtes qu'on jamais pût choisir; On ne vois clair des yeux avec lesquels vous regarde.
- (2) Et moi, hélas! ne sais que dire.
- (3) Ne sais ce que je dis ni ce que je fais.
- (4) Tronvé avons ce que allons cherchant.
- (5) Et depuis que d'amonr plus ne me chaut, Ne sais d'où ni de quoi chante.

qui précède QUAL, et à celles qui sont relatives à QUAL, adjectif commun.

Suj. En Pelicer, chauzes de tres lairos Lo qual pres pietz per emblar menuder 1. Blacas : En Pelicer.

« E lo drac istet devan la femna la cal devia enfantar 2. »

TRAD. DE L'AFOCALYPSE.

« Johans a las VII gleyzas las cals son en Asia 3, »

Trad. de l'Apocalypse.

Rég. Atrobero gran multitut

De paubra gen que segro tug,

Entre los Quals Alexi fo 4.

La Vida de San Alexi.

E sabrem, quan l'aura jognat, Dels quals dels filhs er la terra <sup>5</sup>.

Bertrand de Born: Icu chant.

Le pronom relatif qui, etc. comme sujet, est quelquefois sous-entendu, sur-tout en poésie.

Nuls hom no us ve .... no us si' amicx 6.

Arnaud de Marueil: Sel que vos es.

- (1) Seigneur Pelissier, choisissez de trois larrons Lequel prit pire pour voler menu.
- (2) « Et le dragon resta devant la femme laquelle devait enfanter. »
- (3) « Jean aux sept églises lesquelles sont en Asie. »
- (4) Trouvèrent grande multitude
  De pauvre gent qui suivirent tous.
  Entre lesquels Alexis fut.
- (5) Et saurons, quand l'aura joué, Desquels des fils sera la terre.
- (6) Nul homme ne vous voit (qui) ne vous soit ami.

Car and no vi dona .... tan mi plagues 1.

GAUCELM FAIDIT: And no m parti

Que no y a ram .... no s'entressenh De belas flors e de vert fuelh 2.

ARNAUD DANIEL: Ab plasers.

Ce même pronom est aussi employé en supprimant le sujet ou le pronom démonstratif auquel il se rapporte soit expressément, soit tacitement.

Suz. Adonc se deu ben alegrar

.... Qui bon amor saup chausir3.

Bern, de Ventadour : Quan la vertz fuellia.

Que .... Qui ben serf, bon guierdon aten 4.

Arnaud de Marueil: Aissi cum cel.

 $\dots$  qui en gaug semena, plazer cuelh 5.

Arnaud Daniel: Ab plazers.

Rég.

Ben devria aucire
.... Qui anc fez mirador;

Quan ben m'o consire, Non ai guerrier peior <sup>6</sup>.

Bern. de Ventadour : Lanquau vei la fuelha.

Qui sujet est même placé après des verbes ou des

- (1) Car jamais ne vis dame (QUI) tant me plût.
- (2) Que n'y a rameau (QUI) ne s'entrelace De belles fleurs et de vert feuillage.
- (3) Alors se doit bien réjouir (Celui) qui bonne amour sut choisir.
- (4) Que (cell) qui bien sert, bonne récompense attend
- (5) (CELUI) qui en joie sème, plaisir recneille.
- (6) Bien devrais occire
  (Celui) qui jamais fit miroir;
  Quand bien me le considère.
  N'ai eunemi pire.

prépositions dont il ne devient pas le régime, parce que ce régime e'est le pronom démonstratif sous-entendu.

La premiera ley demostra a .... qui ha sen e raczon <sup>1</sup>.

La nobla Leycon.

On trouve la préposition et le régime sous-entendus à-la-fois.

Ai! cum par franch' e de bon aire
...... Qui l'au parlar o qui son gen cors ve 2.

GAUCELM FAIDIT: Ben a amors.

QUAL, CAL, quel.

Qual, cal, pronom relatif de la langue romane, sut appliqué aux personnes et aux choses.

Il se rapporte toujours à un substantif.

E que saupes dels baros Quals es fals ne quals l'es fis 3. Bertrand de Born : Be m platz car.

QUI, qui, QUE, que, QUAL, quel, QUE, quoi, interrogatifs.

Soit comme sujets, soit comme régimes, dans les différents genres et dans les différents nombres, les relatifs Qui, Que, Qual, sont placés en forme interrogative.

E s'ieu chanti, qui m'auzira 4?

Pistoleta: Manta gent.

- (1) La première loi démontre à (CELUI) qui a sens et raison.
- (2) Ah! comme paraît franche et débonnaire
  (A CELUI) qui l'entend parler on qui son gent corps voit
- (3) Et que sût des barons Quel est trompenr et quel lui est fidèle.
- (4) Et si je chante, qui m'ouïra?

Don es, ne qui venetz querer 1?
Roman de Jaufre.

Amors, e cals honors vos es,
Ni cals bes vo'n pot eschazer,
S'aucizetz seluy c'avetz pres 2?

Arnaud de Maruell: Bel m'es qu'ieu chan.

Ai! cal vos vi, e cal vos vei<sup>3</sup>?

BERN. DE VENTADOUR : Era non ai.

E que val viure ses amor 4?

Bern, de Ventadour : Non es meraveilla.

Amors, que vos es veiaire?
Trobatz vos fol mais que me<sup>5</sup>?

Bern. de Ventadour : Amors que.

J'ai précédemment parlé des QUE employés après les termes de comparaison; je parlerai ailleurs des QUE conjonctifs, placés ordinairement entre deux verbes, pour transporter l'action de l'un sur l'autre, et des différents QUE régis par les adverbes ou prépositions, etc.

Tal, tel, et ses composés, pronoms relatifs.

Subst. suj. Tals tolh que devria donar; E tals cuia dir ver que men <sup>6</sup>;

- (1) D'où êtes , et qui veuez chercher?
- (2) Amour, et quel honneur vous est, Et quel bien vous en peut échoir, Si tuez celui qu'avez pris?
- (3) Ah! quel vous vis, et quel vous vois?
- (4) Et que vant vivre sans amour?
- (5) Amour, que vous est semblaut? Tronvez-vous fol plus que moi?
- (6) Tel ôte qui devrait donner; Et tel pense dire vrai qui ment:

Subst. suj. Tals cuia autrui enganar Que si meteys lassa e repren : E tals se fia en lendema Que ges no sap si 'l se veira '.

Subst. Rég. De tal sui homs que non a par De beutat ni d'ensenhamen <sup>2</sup>.

Pistoleta: Manta gent

### PRONOMS INDÉFINIS.

Ils sont employés, les uns comme substantifs; Les autres comme adjectifs;

Et quelquefois ces pronoms remplissent tour-à-tour les deux fonctions.

Enfin il en est qu'on emploie neutralement. Voici les principaux :

Om, hom, se.
Quecx, usquecs.
Cascun, cadun, negun, degun, nul.
Qualque, queque.
Altre, altrui, al, l'un l'altre.
Eis, meteis, mezeis.
Maint, molt, tot, plusor, tant, quant.

- (1) Tel pense autrui tromper
   Qui soi-même trompe et reprend ;
   Et tel se fie an lendemain
   Qui nullement ne sait si le il verra.
- (2) De telle suis homme-lige qui n'a pareille De beauté ni d'éducation.

nom, om, se, on, l'on.

J'ai eu occasion d'indiquer comment пом vient d'номо: les manuscrits ont souvent conservé à ce pronom l'и primitif.

E den nom mais cent ans durar 1.

Comte de Poitiers : Mout jauzens.

Hom ditz que gaug non es senes amor 2.

Arnaud de Maruell: Hom ditz.

En général, dans les manuscrits romans, ce pronom indéterminé est écrit sans l'н.

C'om sia humils als bos, Et als mals orgulhos<sup>3</sup>.

ARNAUD DE MARUEIL: Rasos es.

La langue romane a usé, dans le même sens, du pronom personnel se au-devant de la troisième personne du singulier des verbes.

Car genser cors no crei qu'el mon se mire 4.

Bern. de Ventadour : Ben m'an perdut.

Per la meillor que n'esta ni s' esmire <sup>5</sup>.

Pistoleta: Aitan sospir.

Sel que us amet pus anc no s vi 6.

Arnaud de Marueil: Si que vos.

- (1) Et doit on plus cent ans durer.
- (2) On dit que joie n'est sans amour.
- (3) Qu'on soit indulgent aux bons, Et aux méchauts fier.
- (4) Car plus gent corps ne crois qu'au monde on voye.
- (5) Pour la meilleure qui en est et on admire.
- (6) Celui qui vons aima plus que jamais ne on vit

Quecx, quiconque, chaque; usquecs, quiconque, un-chacun.

Ces pronoms indéterminés furent dérivés du latin quisque, unusquisque.

Ils sont ordinairement substantifs.

Quecx cuiatz bon' amig' aver, Sol so qu'en veiretz ne crezetz 1. Gavaudan le Vieux : Icu no sui.

Dona, amors a tal mestier, Pus dos amicx encadena, Qu'el mal qu'an e l'alegrier Senta quecx a son veiaire 2.

RAMBAUD D'ORANGE : Amicx ab gran.

Q'usquecx desira so qu'ieu vuelh 3.
Guillaume de Cabestaing: Aissi cum cet.

Qu'en leis amar an pres conten Mos ferms coratges e mos sens, C'usquecs cuid amar plus formen 4.

FOLQUET DE MARSEILLE : Tan mov.

- (1) Quiconque croyez bonne amie avoir , Seulement ee qu'en verrez en croyez.
- (2) Dame, amour a telle nécessité, Lorsque deux amants enchaîne, Que le mal qu'ils ont et l'allégresse Sente chacun à sa manière.
- (3) Que un chacun desire ce que je veux.
- (4) Qu'en elle aimer ont pris émulation

  Mon ferme cœur et mon sens ,

  Que un chacun pense aimer plus fortement

Quelquefois il est adjectif.

Queex auzel, en son lengatge, Per la frescor del mati, Van menan joy d'agradatge <sup>1</sup>.

Arnaud de Maruell : Bel m'es quan.

CADUN, CASCUN, chacun, chaque; NEGUN, DEGUN, NULH, non-aucun, nul.

Subst. suj. E no y ten mut bec ni gola Nuls auzels, ans bray e canta Cadaus

En son us 2.

ARNAUD DANIEL : Autet et bas.

Volgra que celes e cobris Son cor quascus dels amadors 3.

Annaud de Maruell: Bel m'es lo dos.

Cascuna creatura
S'alegra per natura 4.

Bern. de Ventadour: Quan lo dous.

- (1) Chaenns oisels, en sou langage,
  Par la fraîcheur du matin,
  Vont menant joie de plaisance.
- (2) Et n'y tient muet bee ni gueule Nul oiseau , mais braille et chante Chaeun En son us.
- (3) Voudrais que celât et convrit Son cœur chaeun des amants.
- (4) Chacune créature Se réjouit par nature.

Sub. rég. Qu'al mieu semblan, qui en dos luccs s'aten, Vas quascun es enganaire e trahire .

ARNAUD DE MARUEIL : Aissi cum celh.

Adj. suj. Negus vezers mon bel pensar no m val 2.

Bern. de Ventadour : Quan par la.

E quascus auzels quier sa par <sup>3</sup>.

Bern. de Ventadour : Quan lo boscatges

Nuls hom non pot ben chantar Sens amar 4.

BERN, DE VENTADOUR : Estat ai dos.

Adj. rég. Qu'ieu vey say e lay Cascun auzel ab son par Domneyar <sup>5</sup>.

Bern. DE VENTADOUR : Estat ai dos.

« Thomas dis a Karle que, per deguna causa delh mon. non la penria 6, » Philomena, fol. 27.

Que miels foren cavalguatz De NULH home viven 7.

COMTE DE POITIERS : Companho.

- (1) Qu'à mon avis , qui en deux lieux s'attache , Envers chacuu est trompenr et traitre.
- (2) Aucun voir mon beau penser ne me vaut.
- (3) Et chacun oisel cherche sa compagne.
- (4) Nul homme ne peut bien chanter Sans aimer.
- (5) Que je vois çà et là Chacun oisel avec sa compagne Courtiser.
- (6) « Thomas dit à Charles que, pour aucune chose du monde, ne la preudrait. »
  - (7) Qui mieux furent chevanchés De nul homme vivant.

On trouve parfois CAC, CAD.

E maritz soi c'ieu no la vei cac dia 1.

GIRAUD LE ROUX : Ara sabrai.

A Carduel, una pentecosta On cad an gran pobels s'ajosta.... Cad an, al jorn d'aquesta festa 2. ROMAN DE JAUFRE.

ALQUE, ALCUN, QUALQUE, quelqu'un, quelque.

Sing. suj. Que us am, calsque dans m'en sia

Destinatz ni a venir 3.

Bérenger de Palasol: Dona si tos temps.

Sing. Rég. Conoscatz donc que mal vos estaria
S' entre totz temps no trobava ab vos
Qualque be fag o qualque bo respos 4.

Giraud le Roux: Ara sabrai.

Al res no y a mais de murir, S' ALQUN joy no ai en breumen 5.

Geoffrot Rudel: Pro ai del chan.

- (1) Et marri suis de ce que ne la vois chaque jour
- (2) A Carduel, une pentecôte Où chaque an grand peuple s'assemble.... Chaque an, au jour de cette fête.
- (3) Que je vous aime, quelque dommage m'en soit Destiné et à venir.
- (4) Connaissez donc que mal vous serait, Si entre tous temps ne trouvais avec vous Quelque bien fait ou quelque bonne réponse.
- (5) Autre chose n'y a excepté de mourir, Si aucune joie n'ai en bref.

On trouve en régime : QUALACUM, QUALAQUOM, etc.

Sing. Rég. Ayatz de mi qualacum jauzimen 1.

Pons de Capdueil : Sicom celui.

Qu'en vos trobes qualaquom pietat 2.

Arnaud de Marueil: Si m destreignetz.

Plur.

Be 'n degri' ieu aver
Qualque avinen plazer,
Qu' els bes e 'ls mals, qualsqu' ieu n'aia,
Sai sofrir, et ai saber
De far tot qu'a mi dons plaia 3.

PEYROLS: Si anc nuls hom.

ALTRE, ALTRA, AL, ALTRUI, autre, autrui.

Sing. Suj. Totz autres joys fora petitz,
Vas que lo mieus joys fora grans 4.

Bern. de Ventadour : Pet dos chaus.

Nulli' AUTR' amors no m pot faire joyos, Si m preyavon d'autras domnas cinc cens 5. Pons de Capdueil: Humils e fis.

- (1) Ayez de moi quelque égard.
- (2) Qu'en vous trouvasse quelque pitié.
- (3) Bien en devrais-je avoir
   Quelque avenant plaisir,
   Vu que les bieus et les maux, quels que j'en aie,
   Sais souffrir, et ai savoir
   De faire tout ce qu'à ma dame plaise.
- (4) Toute autre joie serait petite,
   Eu comparaison que la mienne joie serait grande.
- (5) Nulle autre amour ne me peut faire joyeux, Si me prizient d'autres dames cinq cents.

152

GRAMMAIRE ROMANE,

Sing. suj.

Qu'ieu non soi alegres per al, Ni al res no m fai viure 1.

PIFRRE ROGIERS: Tant no ploy.

SING. RÉG.

D'autra guiza e d'autra razo M'aven a chantar que no sol 2.

ARNAUD DANIEL : D'autra guisa.

Qu'els fallimen d'Autrui taing c'om se mir, Per so c'om gart se mezeis de faillir<sup>3</sup>.

FOLQUET DE MARSEILLE : Ja no s cug.

PLUR.

Quar mi plus qu'els autres repren 4.

Bern, de Ventadour : Pus mos coratges.

Sui plus cobes de lieis que m'a conques, On plus remir las autras, tant es pros <sup>5</sup>.

Pons de Capdueil : Astrucx.

AUTRUI, adjectif, est ordinairement commun aux deux genres.

Car nulls non a doctrina Ses autrui dessiplina 6.

ARNAUD DE MARUEIL: Rasos es.

C'ab las AUTRUI van aprenden Engeing ab que gardon las lor 7.

PIERRE D'AUVERGNE : Belha m'es la flors.

- (1) Que je ne suis alègre pour autre, Ni autre chose ne me fait vivre.
- D'autre guise et d'autre raison
   M'avient à chauter que n'ai contume.
- (3) Qu'aux fautes d'autrui convient qu'on se regarde, Pour ce qu'on garde soi-mêue de faillir.
- (4) Car moi plus que les autres repreud.
- (5) Suis plus desirenx d'elle qui m'a conquis, Là où plus regarde les autres, taut elle est généreuse.
- (6) Car nul n'a doctrine Sans d'autrui discipline.
- (7) Qu'avec celles d'autrui vont apprenant Engin avec lequel gardent les leurs.

Il est employé substantivement :

E'l reis conquier l'autrui, e'l seu defen .

Bertrand de Born : Gent part.

L'UN, L'ALTRE, l'un, l'autre.

Quand un, altre, sont employés substantivement et en rapport réciproque, on les place aussi parmi les pronoms indéfinis.

Sixg. E no 'ls puese amdos tener,

Que l'us l'autre no cossen 2.

COMTE DE POITIERS : Companho

PLUR. Li cavayer an pretz,

Si cum l'auzir podetz : L'un son bon cavayer, L'autre son bon guerrier;

L'ux an pretz de servir,

L'autre de gent garnir 3.

Arnaud de Marueil : Rasos es.

Las unas son plazens, Las altras conoissens 4.

ARNAUD DE MARUEIL : Rasos es.

- (1) Et le roi conquiert l'autrui, et le sien défend.
- (2) Ne les puis tous deux tenir ; Vu que l'un l'autre ne consent.
- (3) Les chevaliers ont prix,
  Comme l'ouir pouvez:
  Les uns sont bous chevaliers,
  Les autres bons guerriers;
  Les uns ont prix de servir,
  Les autres de gentement équiper;
- (4) Les unes sont agréables. Les autres savantes.

Plur. Los us ten bas e'ls autres fai valer 1.
GAUCELN FAIDET : A lieis cui am.

Un signifie quelquesois même, semblable.

Car tug silh que pretz an, No l'an ges d'un semblan 2. Arnaup de Maruell: Rasos es.

En parlant des pronoms personnels, j'ai dit que le pronom indéterminé altre s'attachait souvent aux premières et aux secondes personnes du pluriel de ces pronoms.

Voici d'autres exemples de cette forme explétive :

Trames en terra lo sien filh,
Per Adam gitar de perilh
E nos autres totz issament
Que em sieu filh verayament;
E'n receup nostra carn mortal
Per que nos autres serem sal<sup>3</sup>.

La Passio de Jhesu Crist.

Blancatz, no sui eu ges d'aital faison Com vos altre a cui amors non cal 4. Blacas: Peire Vidal.

- (1) Les uns tient bas et les autres fait valoir.
- (2) Car tons ceux qui prix ont, Ne l'ont nullement de même manière.
- (3) Transmit en terre le sien fils ,
  Pour Adam ôter de péril
  Et nous autres tous également
  Qui sommes ses fils vraiment ;
  Et en recut notre chair mortelle
  Par quoi nous autres serons sanfs.
- (4) Blacas , ne suis moi nullement de telle façon Comme vous autres à qui amour ne chaut.

### PRONOMS INDÉFINIS.

Vos autres qu'el mon oblidatz 1.

La Vida de san Alexi.

eis, meteis, même, le même; eissa, meteissa, même, la même.

Ce pronom indéfini s'applique aux choses et aux personnes, et quelquefois il se joint à un adverbe.

E s'eu no m puesc cobrir, qui m'er cobrire? Ni qui m'er fis, s'eu eis mi soi traire? Folquet de Marseille: Amors merces.

> Car eis dieus, senes fallida, La fetz de sa eissa beutat<sup>3</sup>.
>
> Guillaume de Cabestaing: Aissi cum selh.

Qu'en EYSA la semana, Cant ieu parti de lai, Me ditz en razo plana Que mos chantars li plai 4. Bern. de Ventadour: Quan la doss' aura.

Tal paor ai qu'ades s'azir, Ni ieu metevs tan tem falhir<sup>5</sup>!

Conte de Poitiers: Mont jauzeus

- (1) Vous autres qui le monde oubliez.
- (2) Et si je ne me puis couvrir , qui me sera couvreur ?
  Et qui me sera fidèle , si moi-même à moi suis traître ?
- (3) Car même dieu, saus faute, La fit de sa même beauté.
- (4) Qu'en même la semaine ,
  Quand je partis de là ,
  Me dit en raison claire
  Que mon chanter lui plaît.
- (5) Telle peur ai qu'à-présent se fache, Et moi-même tant crains faillic!

D'un joy que m sofraing Per mo mezeus follatge 1. GAUGELM FALDIT : Ab cossirier.

Altresi com la candela Que si metelssa destrui, Per far clardat ad altrui 2.

PIERRE RAIMOND DE TOULOUSE : Altresi com.

E son ves els mezers trachor Li rich malvatz, perqu'els n'azir 3.

FOLQUET DE ROMANS: Tornatz es.

On trouve aussi medes, metes, messeis, etc. Quelquesois il est employé adverbialement étant joint à un autre adverbe.

Et aqui metels vos sapchatz

Ab los savis gen captener 4.

Pierre Rogiers: Senher Raimbaut.

TOTZ, tout, sing.; TUT, TUG, TUIT, TUICH, tous, plur.; TRASTOTZ, TRESTOTZ, très-tout; TRESTUIT, très-tous.

Sing. suj. Dona, si us platz, aiatz humilitat De mi que sui totz el vostre poder <sup>5</sup>.

- (1) D'nne joie qui me manque Par ma propre folie.
- (2) Pareillement comme la chandelle
  Qui soi-même détruit,
  Pour faire clarté à autrui.
- (3) Et sont envers eux-mêmes traîtres Les riches méchants, pourquoi les en hais.
- (4) Et là même vous sachiez Avec les sages bien gouverner.
- (5) Dame, si vous plaît, ayez iudulgence De moi qui suis tout au votre pouvoir.

Sing. Rég. Alixandres, que tot lo mon avia,

No portet ren mas un drap solamen 1.

Pons de Capduell: Ar nos sia.

Anc ieu no l'aic, mas ela m'a Trastot en son poder amors 2.

ARNAUD DANIEL : Anc icu no l'aic.

Pl. suj. Aisso sabem tug que es vers 3.

Arnaud de Marueil: Sel que vos es.

Bon son tut li mal que m dona 4.

Bern. de Ventadour: Bel m'es quan eu vei.

Car s' ieu, lauzan vostre gen cors, dizia So que per ver faissonar en poiria, Sabrion tutch de cui sui fis amans, Per qu' ien en sui de vos lauzar doptans <sup>5</sup>.

BLACASSET: Si m fai.

Pl. rég. Ben saup chausir de totas la melhor 6.

Pors de Cappuell : Astrucx es.

Astrucx es selhs cui amors ten joyos, Qu'amors es caps de trestotz autres bes 7, Pors de Capduell : Astruex es.

- (1) Alexandre, qui tout le monde avait,
  N'emporta rieu excepté un drap seulement.
- (2) Oncques je ne l'ens, mais elle m'a Trestout en son pouvoir amour.
- (3) Ceci savons tous que est vrai.
- (4) Bons sont tous les maux que me donue.
- (5) Car si moi, louant votre gent corps, disais Ce que par vrai faconuer en pourrais, Sauraient tous de qui suis fidèle amant, Pour quoi j'en suis de vous louer craintif.
- (6) Bieu sus choisir de toutes la meilleure.
- (7) Heureux est celui qu'amour tient joyeux ,
   Vu qu'amour est chef de trestous autres biens.

PL. rég. Que ben placz a trestotas gens 1.
ROMAN DE JAUFRE.

Tot est quelquesois employé comme substantif neutre.

Be for aricx, si m volguessetz ourar, Ans que del tot m'acson mort li sospir<sup>2</sup>.

Arnaud de Maruell: En mon cor ai.

MANT, MOLT, TROP, PLUSOR, maint, plusieurs.

SING. MAINT mur e MAINTA tor desfaicha
Veirem, e MAINTA testa fraicha,
MAINT castel forsat e conques 3.

BERTRAND DE BORN: Guerra e trebalh.

Mas aissi falh hom en MAINTA fazenda 4.

Pons de la Garde: Silot no mai.

Peur. Fugir enfern e'l putnais fuec arden Ou mann caitiu viuran tos temps dolen 5. Pons de Capduell: Ar nos sia.

> Mal li faran tug li pluson Qu'el veyran jovenet meschi<sup>6</sup>. Comte de Poitiers: Pus de chantar.

- (1) Qui bien plaît à trestontes geuts.
- (2) Bien serais puissant, si me voulussiez honorer, Avant que du tout m'eussent tué les soupirs.
- (3) Maint mur et mainte tour défaite Verrons, et mainte tête brisée, Maint château forcé et conquis.
- (4) Mais ainsi manque-t-on en mainte affaire.
- (5) Fuir enfer et le puant feu ardent Où maints chétifs vivront tous temps dolents
- (6) Wal lui feront tous les plusieurs Qui le verront jouvencel faible.

Plur. « E motas femnas eran aqui 1. »

TRAD. DU NOUV. TESTAMENT: Marc, c. 15, v. 40.

Aqui veirem manz sirventz peceiatz, Manz cavals mortz, manz cavaliers nafratz 2.

BLACASSET: Guerra mi plai.

<sup>4</sup> E co en dos torneyliamens avia morts trop Sarrasis <sup>3</sup>. <sup>3</sup> PHILOMENA, fol. 80.

> Per mantas guizas m'es datz Jois e deport e solatz 4.

ALPHONSE II, ROI D'ARAGON: Per mantas.

Obedienza deu portar A мотаs gens qui vol amar 5.

COMTE DE POITIERS : Mont jauzens.

On ac gentz de moltas manieras 6.

ROMAN DE JAUFRE.

« Pausec d'autra part tropas reliquias ad un trauc, et aitantost ella lo fe clauser 7. » PHILOMENA, fol. 24.

### TANT, QUANT, tant, combien.

- « Calhs ni cans foro morts, nuls hom no lo poyria comtar 8. » PHILOMENA, fol 68.
  - (1) « Et plusieurs femmes étaient là. »
  - (2) Là verrons maints servants dépecés, Maints chevaux tués, maints cavaliers navres.
  - (3) « Et comme en deux combats avait tué plusieurs Sarrasins. »
  - (4) Par maintes guises m'est donné Joie et plaisir et agrément.
  - (5)Obéissance doit porter A plusieurs gens qui veut aimer.
  - Où ent gens de plusieurs manières.
- (7) « Plaça d'antre part plusieurs reliques à un trou, et aussitôt il le fit
  - (8) « Quels et combien furent morts, nul homme ne le pourrait compter. »

En Lemosi ont a trag mant cairel
En tanta tor, tans murs, e tant anvan
Frait e refrait, e fondut tan castel;
E tant aver tolt, e donat, e mes;
E tan colp dat, e receuput, e pres t.

BERTRAND DE BORN: Quan la novella

E Dieus com pot formar Tantas bellas faisos, Lai on merces non fos 2! Rambaud de Vaqueiras: Ja no cugci

Dona, mon cor e mon castel vos ren, E tot quant ai, quar etz bella e pros<sup>3</sup>. Pistoleta: Ar agues ien.

Ai! quantas bonas chansos E quants bos vers aurai fag 4.

Bern. de Ventadour: Ai! quantas.

Tous les adjectifs de quantité indéterminés peuvent être placés parmi ces pronoms.

- (r) En Limousin où a tiré maint carreau
  En tant tour, tant murs, et tant retranchement
  Brisé et rebrisé, et essondré tant château:
  Et tant avoir ôté, et donné, et mis;
  Et tant conp donné, et recu, et pris.
- (2) Et Dien comment put former
  Tant belles façons,
  Là où merci ne fût!
- (3) Dame, mon cœnr et mon château vous rends, Et tont quant ai, parce que êtes belle et généreuse.
- (4) Ah! quantes bonnes chausons Et quants bons vers aurai fait.

.........

# CHAPITRE V.

### NOMS DE NOMBRES

### CARDINAUX.

#### ORDINAUX.

|            | MASCULIN.    | FÉMININ.     |
|------------|--------------|--------------|
| Un,        | premier,     | premiera.    |
| Dos,       | segon.       | segonda.     |
| Tres,      | ters,        | tersa.       |
| Quatre.    | quart,       | quarta.      |
| Cinq,      | quint,       | quinta.      |
| Sei, sex.  | seizen,      | seizena.     |
| Set,       | seten,       | setena.      |
| Och, ot.   | ochen ,      | ochena.      |
| Nov,       | noven,       | novena.      |
| Dex, deze, | dezen ,      | dezena.      |
| Unze,      | nnzen ,      | unzena.      |
| Doze,      | dotzen,      | dotzena.     |
| Treze,     | trezen,      | trezena.     |
| Quatorze.  | quatorzen,   | quatorzena.  |
| Quinze.    | quinzin,     | quinzina.    |
| Setze,     | sēzesme,     | sezesma.     |
|            |              |              |
| Vint,      | vintesme,    | ventesma.    |
| Trenta,    | trentesme,   | trentesma.   |
| Quaranta . | quarantesme, | quarantesma. |
| Cent,      | cente,       | centesma.    |
| Mil,       | mille.       | millesma.    |

#### NOMBRES CARDINAUX.

La langue latine déclinait unus, duo, tres; la langue romane, fidèle à son système d'imitation, distingua les sujets et les régimes dans un, dos, tres.

### UN, un; UNA, une.

Un cut son féminin una, et fut soumis à la règle de l's final.

Suj. Us joys d'amor s'es e mon cor enclaus 1.

Arnaud de Maruell: Us joys d'amor

Rég. Gran talen ai qu'un baisar Li pogues tolre o emblar 2. Peyrois: Del sen tort.

> Qu'una 'u sai qu'es de las melhors La meiller qu'anc Dieus fezes <sup>3</sup>.
>
> Bern, de Ventadour : Ja mos chautars.

DOS, AMDOS, deux; DOAS, AMDOAS, deux.

Dos fut régime, et out fut sujet, amoos régime, et amout sujet, au masculin.

Conformément à la règle générale, dons, amdons, féminins, furent tour-à-tour sujets ou régimes.

- (1) Une joie d'amour s'est en mon cœnt enclose.
- (2) Grand desir ai qu'un baiser Lui pusse prendre ou voler.
- (3) Qu'une en sais qui est des meilleures La meilleure qu'oncques Dieu fit.

Ams, ambedos, ambos ont la même acception.

Suj. E colombet, per gang d'estieu,

Mesclau lur amoros torney,

E duy e duy fan lur domney 1.

Arnaud Daniel: Ab plazers.

Quan dui amic s'acordon d'un voler. So que l'uns vol deu al altre plazer 2. Gaucelm Faidet : Tuit eilh que amon.

> Tot lo joys del mon es nostre, Dompna, s'amdui nos amam<sup>3</sup>. Conte de Poitiers: Farai chansoneta.

Cambedut me son jurat
E plevit per sagramen 4.
Comte de Poitters: Companho.

Rég. Que l'us perdet lo pe per nos capos; E 'l segon fo pendutz per nos deniers 5. Blacas : En Pellicer.

Dos jorns estem ses beure e ses manjar<sup>6</sup>.

Rambaud de Vaqueiras : Honrat marques.

- (1) Et pigeoneaux, par joie d'été,
   Mêlent leur amoureux débat,
   Et deux et deux font leur amour.
- (2) Quand deux amants s'accordent d'un vouloir, Ce que l'un veut doit à l'autre plaire.
- (3) Toute la joie du monde est nôtre, Dame, si tous deux nous aimons.
- (4) Que tous deux me sont jurés Et pleigés par sermeut.
- (5) Que l'un perdit le pied pour deux chapons; Et le second fut pendu pour deux deniers.
- (6) Deux jours fumes sans boire ui manger.

Rég. Camors no vol ren que esser non deia; Paubres e ricxs fai ambos d'un paratge <sup>1</sup>.

BERN. DE VENTADOUR : Quau vei la flor.

E d'ams mos bratz vos ressengua 2.

Rambaud d'Orange: Estat ai.

Que ben pot aver cayalcat Doas legas a tot lo meintz<sup>3</sup>.

ROMAN DE JAUFRE.

Aitant com pot ab ambas mans 4.

Roman de Jaufre.

### TRES, trois.

Trei fut sujet masculin : tres, régime masculin, fut aussi sujet et régime féminin.

Sus. E no sabran ja duy ni trev Quals es celha que m'a conquis 5.

Arnaud de Marueil : Cui que fin' amors.

Rég. Mas non es, de mar en sai, Ni lai on es flum Jordans, Sarrazis ni Crestians Qu'ien non venques tres o dos 6.

RAMBAUD D'ORANGE . Amors com er.

- (1) Qu'amour ne vent rien qui être ne doive; Pauvres et riches fait les deux de même rang.
- (2) Et de deux mes bras vons ceigne.
- (3) Que bien peut avoir chevauché Deux lieues à tont le moins.
- (4) Autant comme peut avec les deux maius.
- (5) Et ne sauront jamais deux ni trois Quelle est celle qui m'a couquis.
- Mais n'est, de mer en cà,
   Ni là où est fleuve Jourdain,
   Sarrasiu ni Chrétien
   Que je ne vainquisse trois ou deux.

Suj. Las tres dompnas a cui eu te presen, Car elhas TRES valon ben d'autras cen 1. FOLOUET DE MARSEILLE : Tan m'abellis.

Dans les autres noms de nombres cardinaux, la langue romane ne distingue pas les sujets et les régimes.

### NOMERES ORDINAUX.

Comme sujets, ils prennent souvent l's final. Ceux qui finissent en n quittent souvent cet n:

> D'aisso m'er mal Peire Rogiers, Per que n'es encolpatz premiers. El segonz Guirautz de Bornelh Qui sembla drap sec al solelh. El TERTZ Bernatz del Ventadorn.... El QUARTZ de Briva 'l Lemosis.... En Guillems de Ribas lo outrz 2. Pierre d'Auvergne : Cantarai.

El cinques es Gaucelms Faiditz.... El seizes Guillems Azemars Qu'anc no fon pus malvatz joglars 3. LE MOINE DE MONTAUDON : Pus Peire.

- (1)Les trois dames à qui je te présente, Car elles trois valeut bien d'autres cent.
- De ceci me sera mal Pierre Rogiers, (2) Parce qu'en est ineulpé le premier. Le second Giraud de Borueuil Qui semble drap sec au soleil. Le troisième Bernard de Ventadour.... Le quatrième de Brive le Limonsin.... Sire Guillaume de Rives le cinquième.
- Le cinquième est Gaucelm Faidit .... (3)Le sixième Guillaume Adhémar Qu'oncques ne fut plus manvais jongleur.

El ocuen Bernartz de Sayssac.... E lo noves es En Rambautz.... En Ebles de Sagna 'l dezes, A cui anc d'amor no venc bes r.

Pierre d'Auvergne : Cantarai.
El onzes es Guiraut lo Ros
Que sol viure d'antrui cansos.
E lo dotzes sera Folquetz
De Marcelha us mercadairetz.
E lo trezes es mo vezis....
Guillem de Ribas lo quinzins....
Ab lo sezesme n'i a pro 2.

Le Moine de Montaudon : Pus Peire.

Plusieurs des noms de nombres ordinaux ont la double terminaison: EN, OU ESME, EISME.

Ils sont parfois employés substantivement :

Sostenetz me lo ters o'l cart Del desir que m destruy e m'art<sup>3</sup>. Arnaud de Marueil: Dona sel que.

- (1) Le huitième Bernard de Sayssac....
   Et le neuvième est sire Ramband....
   Sire Ebles de Sagne le dixième,
   A qui oncques d'amour ue vint bien.
- (2) Le onzième est Giraud le Roux
  Qui a contume vivre d'autrui chansons...
  Et le douzieme sera Folquet
  De Marseille un petit marchand,
  Et le treizième est mon voisin...
  Guillaume de Rives le quinzième...
  Avec le seizième en y a assez.
- (3) Maintenez moi le tiers ou le quart Du desir qui me détruit et m'ard.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## CHAPITRE VI.

### VERBES.

Les verbes romans peuvent être classés en trois conjugaisons :

AR, ER OU RE, IR OU IRE.

La langue romane a deux verbes auxiliaires :

AVER, ESSER OU ESTAR, avoir.

L'auxiliaire aver appartient à la seconde conjugaison. Des deux verbes esser et estar, dont l'autre verbe viliaire se compose, estar appartient à la première

Des deux verbes esser et estar, dont fautre verbe auxiliaire se compose, estar appartient à la première conjugaison, et esser est à-la-fois irrégulier et défectif.

Les tableaux des différentes conjugaisons contiennent les règles ordinaires.

Voulant, selon la méthode que j'ai adoptée, justifier par des exemples ce que j'ai à dire des règles relatives aux modes, aux temps, et aux personnes, j'indique sommairement, dans d'autres tableaux, ou par des notes, les citations répandues dans cette grammaire, où l'on trouve des exemples applicables aux différents modes, temps, et personnes, des verbes de chaque conjugaison.

A la suite de ces tableaux seront les observations générales relatives aux verbes<sup>1</sup>, et les observations spéciales

(1) Dans les éléments de la grammaire de la langue romane avant l'an 1000, j'ai expliqué la formation des verbes romans; j'ajouterai à-présent une remarque qui alors eût été prématurée.

Les troisièmes personnes des temps au singulier et au pluriel étant terminées par un  $\tau$  dans la langue latine, ce  $\tau$  final ne disparut que tard des mêmes personnes de la langue romane.

On a vu, dans les serments de 842, jurat, conservat, etc.

Lorsque la langue romane eut pris définitivement les formes qui la caractérisent, on retrancha ce  $\tau$  final; mais ce fut toutefois la forme latine qui resta le plus long-temps empreinte dans le nouvel idiòme; ce  $\tau$  se montra de temps à autre, selon les pays et les copistes, même dans les poésies des troubadours.

Les actes de 960, et autres titres d'une date postérieure, qui se trouvent dans les manuscrits de Colbert, offrent plus d'un exemple de troisièmes personnes qui ont encore ce T final.

Dans le poëme sur Boèce, le copiste semble avoir indifféremment retranché ou conservé ce T, en écrivant ant ou an, sunt ou sun.

Las mias musas qui ant perdut lor cant....

Contra felnia sunt fait de gran bontat....

Zo sun bon omne qui an redems lor peccat 1.

Poene sun Borce.

Un poème sur sainte Foi, imprimé par Catel dans son histoire des comtes de Tolose, offre plusieurs exemples, et entre autres :

Chi ant la soa majestat....

Qui eront a Conquas presens?.

Poeme sur sainte Foi.

Je pourrais rapporter ici beaucoup d'exemples, mais je ne les

- Les miennes muses qui ont perdu leur chant...
   Contre félonie sont faits de grande bouté...
   Ce sont bons hommes qui ont racheté leur péché.
- Qui ont la sienne majesté ....
   Qui étaient à Conques présents.

qui concernent et expliquent les exceptions, soit communes à plusieurs verbes, soit particulières à un seul.

Je place d'abord l'infinitif, parce qu'il serait impossible de se rendre raison des temps composés, si l'on n'avait déja connaissance du participe passé.

### AUXILIAIRE AVER, AVOIR.

Je commence par ce verbe, qui, n'empruntant rien des autres verbes, dont il devient l'auxiliaire, se suffit à lui-même pour les temps composés.

crois pas nécessaires. Dans le manuscrit de la bibliothèque du Roi 7225, on lit autrement que dans les autres manuscrits :

Li cavalier ant pretz.... Li un sont bon guerrier <sup>1</sup>. Arnaud de Maruell : Rasos es

Les manuscrits 7614 et 7698 offrent aussi dans les poésies de Pierre d'Auvergne:

> Adoncs vuoill novels mots lassar D'un vers qu'entendant li meillor.... Que lop son tornat li pastor Que degrant las fedas gardar<sup>2</sup>, PLERRE D'AVERGAE: Abans que.

Ce final disparut cependant des écrits en langue romane, mais il désigna encore long-temps la plupart des troisièmes personnes de l'ancien idiôme français, ainsi que j'aurai occasion de le faire remarquer, lorsque j'expliquerai l'origine des formes grammaticales de la langue française; il est resté à toutes les troisièmes personnes du pluriel, et à quelques-unes du singulier.

- t) Les chevaliers ont prix....
  Les uns sont bous guerriers.
- 2) Maintenant veux nouveaux mots enlacer D'un vers qu'entendent les meilleurs. Que loups sont devenus les pasteur-Qui devisient les brebis garder.

### AVER AVOIR.

### INFINITIF.

| PRÉSENT.     | Aver      | avoir    |
|--------------|-----------|----------|
| PART. PRÉS.  | Avent     | ayant    |
| GÉRONDIF.    | Aven      | en ayant |
| PART. PASSÉ. | Agut      | eu       |
| Prétérit.    | Aver agut | avoir eu |

### INDICATIF.

| PRÉSENT. PARI | FAIT | COMPOSÉ. |
|---------------|------|----------|
|---------------|------|----------|

| Ai    | j'ai       | Ai agut      | j'ai eu       |
|-------|------------|--------------|---------------|
| Λs    | tu as      | As           | tu as         |
| A     | il a       | $\mathbf{A}$ | il a          |
| Avem  | nous avons | Avem agut    | nous avons eu |
| Avetz | vous avez  | Avetz        | vous avez     |
| An    | ils ont    | An           | ils ont       |

#### IMPARFAIT.

#### PLUS-QUE-PARFAIT.

| Av ia          | j'avais     | Avia agut  | j'avais eu     |
|----------------|-------------|------------|----------------|
| Av ias         | tu avais    | Avias      | tu avais       |
| Av ia          | il avait    | Avia       | il avait       |
| Av iam         | nous avions | Aviam agut | nous avions eu |
| Av iatz        | vous aviez  | Aviatz     | vous aviez     |
| Av ian, en, on | ils avaient | Avian,     | ils avaient    |

#### PARFAIT SIMPLE.

#### FUTUR.

| Aic, Agui   | j'eus      | Anr ai  | j'aurai     |
|-------------|------------|---------|-------------|
| Aguist, est | tu eus     | Aur as  | tu auras    |
| Ac, Aguet   | il eut     | Aur a   | il aura     |
| Aguem       | nous eûmes | Aur em  | nous aurons |
| Aguetz      | vous eûtes | Aur etz | vous aurez  |
| Agueren, on | ils eurent | Aur an. | ils auront  |

### CONDITIONNEL.

#### SUBJONCTIF.

| P | R | E | S | E | N | т. |
|---|---|---|---|---|---|----|

## PRÉSENT,

| Aur ia       | j'aurais     | Ai a      | j'aye      |
|--------------|--------------|-----------|------------|
| Aur ias      | tu aurais    | Ai as     | tu ayes    |
| Aur ia       | il aurait    | Ai a      | il ait     |
| Aur iam      | nous aurions | Ai am     | nous ayons |
| Aur iatz     | vous auriez  | Ai atz    | vous ayez  |
| Aur ian, ion | ils auraient | Ai an, on | ils ayent  |

#### PARTALT

#### IMPARFAIT.

| Auria agut  | j'aurais eu     | Agu es        | j"eusse       |
|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| Aurias      | tu auvais       | Agu esses     | tu eusses     |
| Auria       | il aurait       | Agu es        | il eût        |
| Auriam agut | nous aurions eu | Agu essem     | nous eussions |
| Auriatz     | vous auriez     | Agu essetz    | vous eussiez  |
| Aurian      | ils auraient    | Agu essen, on | ils eusseut   |

### IMPÉRATIF.

#### PARFAIT.

|           |              | Aia agut   | j'aye eu    |
|-----------|--------------|------------|-------------|
| Ai as     | aye          | Aias agut  | tu ayes eu  |
| Ai a      | qu'il ait    | etc.       | etc.        |
| Ai am, em | ayons        | PLUS-QU    | JE-PARFAIT. |
| Ai atz    | ayes         | Agues agut | j'eusse eu  |
| Ai an, on | qu'ils aient | etc.       | etc.        |

Le verbe aver et plusieurs autres ont un double conditionnel présent :

Agr a
as
a
au
atz
au
on.

Et, par analogie, un double conditionnel passé:

Agra agut, etc.

## ESSER, ESTAR ÉTRE.

### INFINITIF.

| Présent.           | Esser         | Estar          | être -      |
|--------------------|---------------|----------------|-------------|
| PART. PRÉSENT.     | Essent        | Estant         | étant       |
| Gérondif.          | Essen         | Estan          | en étant    |
| PART. PASSÉ.       | Esta          | t              | été         |
| Prétérit.          | Aver es       | stat           | avoir été   |
|                    | INDI          | CATIF.         |             |
| Présent.           | Sui, Soi, Son | Est ai, au     | je suis     |
|                    | Est , Iest    | Est as         | tu es .     |
|                    | Es            | Est a, ai      | il est      |
|                    | Em, Sem       | Est am         | nous sommes |
|                    | Etz           | Est atz        | vous étes   |
|                    | Sun, Son      | Est an, on     | ils sont    |
| IMPARFAIT.         | Era           | Est ava        | j'étais     |
|                    | Eras          | Est avas       | tu étais    |
|                    | Era , Er      | Est ava        | il était    |
|                    | Eram          | Est avam       | nous étions |
|                    | Eratz         | Est avatz      | vous étiez  |
|                    | Eran , on     | Est avan, avon | ils étaient |
| PARFAIT SIMPLE.    | Fui           | Est ei         | je fus      |
|                    | Fust          | Est est        | tu fus      |
|                    | Fo, Fon       | Est et         | il fut      |
|                    | Fom           | Est em         | nous fûmes  |
|                    | Fotz          | Est etz        | vous fûtes  |
|                    | Foren, on     | Est eren, eron | ils furent  |
| Parf. composé.     | Ai estat      | t, etc.        | j'ai été    |
| Plus - que - parf. | Avia es       | tat, etc.      | j'avais été |
| FUTUR.             | Ser ai, Er    | Estar ai       | je serai    |
|                    | Ser as        | Estar as       | tu seras    |
|                    | Ser a, Er     | Estar a        | il sera     |
|                    | Ser em        | Estar em       | nous serons |
|                    | Ser etz       | Estar etz      | vous serez  |
|                    | Ser an,       | Estar an,      | ils seront  |

#### CONDITIONNEL.

| PRESENT. | Ser ia*      | Estar ia         | Est era   | je serais    |
|----------|--------------|------------------|-----------|--------------|
|          | Ser ias      | Estar ias        | Est eras  | tu sevais    |
|          | Ser ia       | Estar ia         | Est era   | il serait    |
|          | Ser iam      | Estar iam        | Est eram  | nous serions |
|          | Ser iatz     | Estar iatz       | Est eratz | vous seriez  |
|          | Ser ian, ion | Estar ian, ion   | Est eran  | ils seraient |
| Passé.   | A            | uria estat, etc. |           | j'aurais éte |

### IMPÉRATIF.

| Présent. | Si as       | Est a      | sois   |
|----------|-------------|------------|--------|
|          | Si a        | Est a      | soit   |
|          | Si am       | Est em     | soyons |
|          | Si atz      | Est atz    | soyez  |
|          | Si an, Sion | Est en, on | soient |

Présent. Si a Est e

### SUBJONCTIF.

je sois

|            | Si as       | Est es           | tu sois       |
|------------|-------------|------------------|---------------|
|            | Si a        | Est e            | il soit       |
|            | Si am       | Est em           | nous soyous   |
|            | Si atz      | Est etz          | vous soyez    |
|            | Si an, Sion | Est en, on       | ils soient    |
| IMPARFAIT. | Fos         | Est es           | je fusse      |
|            | Fos ses     | Est esses        | tu fusses     |
|            | Fos         | Est es           | il füt        |
|            | Fos sem     | Est essem        | nous fussions |
|            | Fos setz    | Est essetz       | vous fussiez  |
|            | Fos sen, on | Est essen, esson | ils fussent   |
| PARFAIT.   | Aia es      | stat , etc.      | j'aye été     |

Plus-Que-Park. Agues estat, etc. Jeusse etc

<sup>\*)</sup> Ou For a. as, a, am, atz, an en ou

Ainsi que je l'ai annoncé, je rassemble en tableaux\* les exemples pour ces verbes auxiliaires, et je les prends

\*INDICATION DES EXEMPLES RELATIFS AUX VERBES

|                         |     | AVI           | E R            | EST             | A R           | ESSI                       | ER.                  |
|-------------------------|-----|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------------|----------------------|
|                         |     |               |                | INFINITI        | ₹.            |                            |                      |
| Présent.<br>Part. prés. |     | Aver<br>Avent | p. 48.<br>331. | Estar<br>Estans | p. 40.<br>48. | Esser<br>Essent            | p. 43.               |
| GÉRONDIF.               |     |               | 27.            | т               | 2             |                            |                      |
| PART. PASSÉ.            |     | Agut          | 340.           | Estat           | 32.           |                            |                      |
|                         |     |               | I              | NDICATIF        | `.            |                            |                      |
| PRÉSENT.                | 1   | Ai            | 22.            | Estai *         | 249.          | Soi*                       | 20.                  |
|                         | 2   |               | 62.            |                 |               | Est                        | 178.                 |
|                         | 3   | A             | 35.            | Esta            | 146.          | Es                         | 63.                  |
|                         | ĩ   | Avem          | $3_{7}$ .      |                 |               | Em                         | 179.                 |
|                         | 2   | Avetz         | 23.            |                 |               | Etz                        | 58.                  |
|                         | 3   | An            | 20.            | Estan           | 28.           | Son                        | 29.                  |
| IMPARFAIT.              | 1 2 | Avia          | 259.           |                 |               | Era                        | 256.                 |
|                         | 3   | Avia          | 80.            | Estava          | 262.          | Era                        | 68.                  |
|                         | 1   |               |                |                 |               |                            |                      |
|                         | 2   |               |                |                 |               | Eratz                      | 314.                 |
|                         | 3   | Avian         | 71.            | Estavan         | 269.          | Erau **                    | 100.                 |
| PARF. SIMPLE.           | 1   | Agui* Aguest  | 97·<br>62.     |                 |               | Fui                        | 35.                  |
|                         | 3   | 0             | 31.            | Estet           | 262.          | Fon ***                    | 14.                  |
|                         | 1   | Aguem         |                | Estem           | 163.          | Fom                        | 271                  |
|                         | 3   |               |                |                 |               | Foron                      | 10%.                 |
| PARF. COMP.             |     |               |                | Ai estat        | 32.           |                            |                      |
| FUTUR,                  | ı   | Aurai         | 123.           | Estarai         | 2Úq.          | Serai                      | 35.                  |
|                         | 2   | Auras         | 64.            |                 | į,            | Seras                      | 16.                  |
|                         | 3   | Aura          | 109.           |                 |               | Sera                       | 100.                 |
|                         | L   | Anrem         | 100.           | Estarem         | 318           | Serem                      | 252.                 |
|                         | 2   | Auretz        | 52.            |                 |               | Seretz                     | 65.                  |
|                         | 3   | Auran         | 48.            |                 |               | Seran                      | 275.                 |
|                         | (*) | Aic p         | . 157          | (*) Estau       | p. 182        | (*) Sui<br>(**) Eroi<br>Fo | p. 34<br>168<br>163. |

des différentes citations faites, dans le cours de cette grammaire, pour d'autres règles.

# INDICATION DES EXEMPLES RELATIFS AUX VERBES

|            |   |           |                 |            |        |         | .,     |
|------------|---|-----------|-----------------|------------|--------|---------|--------|
|            |   | AVER.     |                 | ESTAR.     |        | ESSER   | ι.     |
|            |   |           | CONDI           | TIONNEL    |        |         |        |
|            | ľ | Auria p   | . 246.          |            |        | Fora p  | . 122. |
|            | 2 |           |                 |            |        |         |        |
|            | 3 |           |                 | Estaria    | 150.   | Fora    | 151.   |
|            | 1 |           |                 |            |        | Foram   | 311.   |
|            | 2 |           |                 |            |        | Foratz  | 115.   |
|            | 3 | Aurian    | ı 8.            |            |        | Foren   | 149.   |
|            |   |           | IMP             | ÉRATIF.    |        |         |        |
|            | 2 |           |                 |            |        | Sias    | 259.   |
|            | 3 |           |                 | Esta       | 105.   | Sia     | 105.   |
|            | r | Aiam      | 275.            |            |        |         |        |
|            | 2 | Ayatz     | 151.            |            |        | Siatz   | 49.    |
|            | 3 |           |                 |            |        | Sion    | 101.   |
|            |   |           | SUBJ            | ONCTIF.    |        | 311     | 101.   |
| PRESENT.   | ι | Aia       | 151.            | Estia      | 296.   |         |        |
|            | 2 |           |                 |            | .,     |         |        |
|            | 3 | Aya       | 112.            | Estia      | 233.   | Sia     | 27.    |
|            | 1 |           |                 | Estiam     | 234.   | Siam    | 110.   |
|            | 2 |           |                 |            |        | Siatz   | 28.    |
|            | 3 | Aion      | <sub>7</sub> 3. |            |        | Sian*   | 129.   |
| IMPARFAIT. | 1 | Agues     | ı 38.           |            |        | Fos     | 60.    |
|            | 2 |           |                 |            |        | Fosses  | 245.   |
|            | 3 | Agues     | 26o.            |            |        | Fos     | 33.    |
|            | 1 |           |                 |            |        | Fossem  | 234.   |
|            | 2 | Aguessetz | 285.            | Estessetz  | 329.   | Fossetz | 314.   |
|            | 3 | Acson     | 158.            |            |        | Fosson  | 40.    |
|            |   | SECO      | OND CO          | NDITION    | N.F.L. |         | ,      |
|            | 1 | Agra      | .5g5,           | , a Dirion | NLL.   |         |        |
|            | 2 | Agra      | .19.5,          |            |        |         |        |
|            | 3 | Agra      | 53.             |            |        | 0 .     |        |
|            | 1 | 11614     | ,,,             | Esteram    | 2. 0   | Seria   | 40.    |
|            | 2 |           |                 | rsteram    | 326.   |         |        |
|            | 3 | Agron     | 326.            |            |        |         |        |
|            |   |           |                 |            |        |         |        |

<sup>\*)</sup> Sion, p. 17

### OBSERVATIONS RELATIVES AU VERBE AVER.

Il arrive, mais rarement, qu'au lieu d'AI, la première personne du présent de l'indicatif est en EI.

Que perdut et pretz e valors <sup>1</sup>.

Gavaldan le Vieux: Crezens fis.

Et, par analogie, le futur Aurai devient Aurei<sup>2</sup>. On conçoit que cet ei s'est facilement changé en e<sup>3</sup>.

Parfois, on trouve aussi dans l'imparfait du subjonctif, au lieu d'Aguessetz, d'Aguesson, etc., Acses, Acson, etc.

Selon les localités, on prononce Aurai ou Avrai. Dans quelques manuscrits, on rencontre l'h initial ou le B intérieur d'habere, primitif latin; et Avut pour Agut.

Le verbe aver est quelquefois employé impersonnellement :

Dona, loncx temps a qu'ieu consir 4.

Arnaud de Marueil: Doua genser.

« Pero tres semmanas na que nos em aissi 5. »

Philomena, fol. 8.

Ben a cinq ans qu'anc d'un voler no s moc 6.

Auguer: Per vos belha.

- (1) Que perdu ai prix et valeur.
- (2) On lit NON AUR*ei*, *je n'aurai*, dans un titre de 1015. Pr. de l'Histoire de Languedoc, t. II, col. 170.
- (3) Un titre de 1034 offre non aure, je n'aurai. Pr. de l'Hist. de Languedoc, t. II, col. 192.
  - (4) Dame, long temps a que je pense.
  - (5) « Pourtant trois semaines a que nous sommes ici. »
  - (6) Bien a cinq ans qu'onc d'un vouloir ne se mut.

### OBSERVATIONS SUR LE VERBE ESSER.

#### INFINITIF.

Essent, étant, quoique formé régulièrement du verbe essen, est très-rare.

- « Car el meseime essent la quarta bestia devant scripta per Daniel I. » Doctrine des Vaudois.
  - « Essent trop tenre e frevol non poc obtenir 2. »

    Doctrine des Vaudois.

#### INDICATIF.

Présent. Pour la première personne du présent de l'indicatif on trouve presque indifféremment soi ou sui; la différence de l'o et de l'u provient de la prononciation locale ou des copistes.

Mais ce qu'il est essentiel de faire connaître, c'estque divers auteurs se sont servis de son.

> Puois aissi son encolpatz, Quan fatz avols motz o'ls fatz<sup>3</sup>. Rambaud d'Orange: A mon vers.

> Per aquest sen son ieu sors 4.
>
> Pierre Rogiers: Al pareissen.

- (1) « Car lui-même étant la quatrième bête auparavant décrite par Daniel. »
- (2) « Étant trop tendre et faible ne put obtenir. »
- (3) Puisque ainsi suis inculpé, Quand je fais bas mots ou les faits
- (4) Pour ce sens suis je sourd.

Mas can se pot esdevenir Qu'ieu vos vey, dona, ni us remir, Son aisi que may res no m sen . Arnaud de Maruell: Dona genser.

Sox encantatz, qu'el colp, que t don, No pot ton elme entamenar2. Roman de Jaufee.

Comtessa, yeu son santa Fe 3.

Poeme sur sainte Foi.

Ans son vostre trop mielz que no us sai dir 4.

Giraud le Roux : Nullis hom no sanp.

Les secondes personnes est, etz, reçoivent parfois  $\Gamma_1$  au-devant de  $\Gamma_E$ .

E tu, senher d'umilitat, Tu lest fort aut et ieu trop bas 5. Fologet de Marseille: Senher Dicu

Qui us apellava paorue, Semblaria que vers non fos; Car lest grans e joves e ros 6. Bertrand de Born : Maltolin.

- Mais quand il peut arriver
   Que je vous vois, dame, et vous regarde.
   Suis ainsi que plus rien ue je sens.
- (2) Je suis enchanté, de manière que le coup, que te donne, Ne peut ton casque entamer.
- (3) Comtesse, je suis sainte Foi.
- (4) Mais suis vôtre beaucoup mieux que ne vous sais dire.
- (5) Et toi, seigneur d'humilité,Tu es fort hant et moi très bas.
- Qui vous appelait peureux.
   Semblerait que vrai ne fût;
   Car êtes grand et jeune et rous.

Car lest avols e semblas bos 1. BERTRAND DE BORN : Maitolin.

La première personne du pluriel est em ou sem; l'un et l'autre sont rarement employés, sur-tout sem.

> Que si non em amic andui, D'altr' amor no m'es veiaire Que jamais mos cor s'esclaire 2. BERN. DE VENTADOUR : Lo rossignols.

E quant em al novel temps clar 3. RAMBAUD D'ORANGE : Ab nov cor.

Vey que sem aisi vengutz 4. VIDAL DE BEZAUDUN : Abrils issia.

La seconde personne du pluriel etz se trouve ordinalrement avec des sujets qui sont au singulier.

Quelquefois la prononciation locale, ou l'usage des copistes, a introduit Es au lieu d'ETZ ou d'EZ.

> O filhas de Ihernsalem. De Nazareth, de Besleem, Verges castas et espozadas, Que de Dieu es enamoradas 5. La Passio de nostra dona Sancta Maria.

- (1) Car es làche et sembles bon.
- (2) Que si ne sommes amis tous deux . D'autre amour ne m'est semblant Que jamais mon cœur s'éclaire.
- (3)Et quand sommes au nonveau temps clair
- (4) Vois que sommes iei venus.
- (5)O filles de Jérusalem. De Nazareth , de Bethléem . Vierges chastes et éponsées, Qui de Dieu êtes amonreuses.

E escrida : Qui es baros Que d'aital ora us combates? Puis no us puese vezer, respondes 1. Roman de Jaceppe.

Dans ces exemples, es se rapportant à des sujets qui sont évidemment au pluriel, on ne peut former aucun donte sur l'exception que j'indique.

On trouve siest pour est, et ses es.

Ieu sai qui tu siest 2.

TRAD. DU NOUV. TESTAMENT: LUC, c. 7, v. 48.

E vuoill saber, lo mieus bel amics gens. Per que me ses tan fers ni tan salvatges<sup>3</sup>.

Comtesse de Die : A chantar.

J'ai cité ces vers p. 27. La version est différente de celle-ci, que je trouve dans le ms. de la Bibl. du Roi 7225.

On rencontre des futurs terminés en El au lieu d'Al, conformément à la modification observée pour le présent de l'indicatif du verbe haver.

Tos temps serci tortre ses par 4.

GAVAUDAN LE VIEUX: Crezensfis

- Et crie: Qui étes barons
   Qui de telle heure vous combattez ?
   Puisque ne vous puis voir, répondez.
- (2) Je sais qui tu es.
- (3) Et veux savoir, le mieu bel ami geutil, Pourquoi me êtes tant cruel et tant sauvage
- (4) Tous temps serai tourtereau sans compagne.

#### FUTUR.

Le futur fut quelquefois emprunté d'ero : ainsi on trouve à la première personne du singulier :

Com plus la prec, pus m'es dura; Mas si 'n breu no si melhura, Vengut er al partimen <sup>1</sup>.

BERN. DE VENTADOUR : Lo lemps vai.

Il est plus souvent employé à la troisième personne du singulier.

Farai un vers de dreit nien; Non en de mi ni d'autra gen, Non en d'amor ni de joven?.

Comte de Poitiers : Farai un vers.

Car non es, ni er, ni fo Genser de neguna leg<sup>3</sup>.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS: Guerras ni platz.

Mas no l'er, segon mon albir, Apres me, nul amics tan sertz 4.

ARNAUD DE MARUEIL : A guisa de fin.

- Comme plus la prie, plus m'est dure;
   Mais si en bref ne se améliore,
   Venu serai au partemeut.
- Ferai un vers de juste rien;
   Ne sera de moi ni d'autre gent,
   Ne sera d'amonr ni de vaillauce.
- (3) Car ne est, ni sera, ni fut Plus gente d'ancune loi.
- (1) Mais ne lui sera, selon mon avis, Après moi, nul ami autant certain

Mas una res er, se vos m'enjanatz; Mos er lo dans, e vostre er lo peccat<sup>1</sup>.

GAUCELM FAIDLT: Tot autressi.

Le verbe esser prend quelquesois en venant d'inde, et signifiant de cela, de là.

Ailas! qu'en er, si no m secor 2?

Arnaud de Maruell: A guisa de fiu.

Cet en se place au-devant du verbe, et avec tous les différents temps et modes.

### OBSERVATIONS SUR LE VERBE ESTAR.

Ce verbe offre quelques légères variétés.

1º Au présent de l'indicatif.

A la première personne du singulier, il fait estat, estau, estauc:

Ab vos estay on qu'ieu esteia 3.

Arnaud de Maruell: Ab vos estay.

Perque m'estau en bon esper 4.

Bern. de Ventadour : Ges de chantar.

Et à la troisième, esta et estai.

2º Au présent du subjonctif, il fait, à la première et à la troisième personne du singulier, estra et estera. Mais cette dernière désinence n'a peut-être été employée qu'à cause de la rime.

- Mais une chose sera, si vous me trompez;
   Mien sera le dommage, et vôtre sera le péché.
- (2) Hélas! qu'en sera, si ne me secourt?
- (3) Avec vous suis où que je sois.
- (4) C'est pourquoi je suis en bon espoir-

# CONJUGAISONS DES VERBES RÉGULIERS EN AR, ER ou RE, IR ou IRE.

Voici trois tableaux dont chacun offre l'une des trois conjugaisons auxquelles appartiennent les différents verbes de la langue romane.

Après ces tableaux, je présenterai les observations, soit générales, soit particulières, qu'exigent les temps, les modes, et les personnes de quelques verbes.

Ces tableaux n'offrent que les conjugaisons actives.

Quant aux conjugaisons que les grammairiens modernes appellent encore passives, comme la langue romane les forma en joignant le participe passé au verbe auxiliaire esser, il suffira d'en avertir, et de rapporter quelques exemples; les règles relatives à ces conjugaisons ne souffrent jamais d'exception.

La première conjugaison comprend les verbes en AR, qui sont les plus nombreux, et qui n'offrent jamais d'anomalies.

La seconde, les verbes en ER ou RE; ce sont ceux qui éprouvent le plus de modifications intérieures.

La troisième, les verbes en IR ou IRE; ces verbes ne sont pas nombreux, et ils offrent rarement des anomalies <sup>1</sup>; et, ce qui en fait une classe à part, c'est que ces verbes n'ont jamais qu'un conditionnel, tandis que les verbes des autres conjugaisons en ont régulièrement deux.

(1) Les verbes en 1R, qui ont leur parfait simple de l'indicatif en 601, gardent 60 en quelques autres temps et modes, comme le font les verbes en ER, qui ont aussi leur parfait simple en 607.

# CONJUGAISON EN AR.

### ACTIF.

# AMAR AIMER.

### INFINITIF.

| PRÉSENT.       | Am ar     | eimer          |
|----------------|-----------|----------------|
| PART. PRÉSENT. | Am ant    | aimant         |
| Gérondif.      | Am an     | en aimant      |
| PART. PASSÉ.   | Am at     | $aim\acute{e}$ |
| Prétérit.      | Aver amat | avoir aimé     |

#### INDICATIF.

|             | INDICE       | MIII.                    |               |
|-------------|--------------|--------------------------|---------------|
| PRÉSEI      | ÑΤ.          | PARFAIT                  | г composé.    |
| Am, Ami     | j'aime       | Ai amat                  | j'ai aime     |
| Am as, Am   | tu aimes     | $\mathbf{A}\mathbf{s}$   | tu as         |
| a           | il aime      | $\Lambda$                | $il \ a$      |
| amı         | nous aimons  | $\mathbf{A}\mathbf{vem}$ | nous avons    |
| atz         | vous aimez   | Avetz                    | vous avez     |
| an , on, en | ils aiment   | An                       | ils ont       |
| IMPARE      | AIT.         | PLUS-QU                  | E-PARFAIT,    |
| Am ava      | j'aimais     | Avia amat                | j'avais aime  |
| avas        | tu aimais    | Avias                    | tu avais      |
| ava         | il aimait    | Avia                     | il avait      |
| avam        | nous aimions | Aviam                    | nous avions   |
| avatz       | vons aimiez  | $\Lambda$ viatz          | vous aviez    |
| avan, avon  | ils aimaient | Avian                    | ils avaient   |
| PARFAIT     | SIMPLE.      | FUTU                     | R SIMPLE.     |
| ₹m ei, iei  | j`aimai      | Amar ai                  | j'aimerai     |
| est, iest   | tu aimas     | as                       | tu aimeras    |
| et          | il aima      | a                        | il aimera     |
| em          | nous aimâmes | em                       | nous aimerons |
| etz         | vous aimátes | etz                      | vous aimerez  |
| eren, eron  | ils aimèrent | an                       | ils aimeront  |

#### INDICATIF.

#### SUBJONCTIF.

#### FUTUR COMPOSÉ.

#### PRÉSENT.

| Aurai ama | at <i>j'aurai aimė</i> | Am e qu | e j'aime     |
|-----------|------------------------|---------|--------------|
| Auras     | tu auras               | es      | tu aimes     |
| Aura      | il aura                | e ·     | il~aime      |
| Aurem     | nous aurons            | em      | nous aimions |
| Auretz    | vous aurez             | etz     | vous aimiez  |
| Auran     | ils auront             | en, on  | ils aiment   |

### CONDITIONNEL.

### PRÉSENT.

#### IMPARFALT.

| Am aria, | era    | j'aimerais     | Am es que               | j"aimasse       |
|----------|--------|----------------|-------------------------|-----------------|
| arias ,  | eras   | tu aimerais    | esses                   | tu aimasses     |
| aria,    | era    | il aimerait    | es                      | il aimát        |
| ariam ,  | eram   | nous aimerions | essem                   | nous aimassions |
| ariatz,  | eratz  | vous aimeriez  | essetz                  | vous aimassiez  |
| arian t, | eran 2 | ils aimeraient | essen, son <sup>3</sup> | ils aimassent   |

#### PARFAIT.

#### PARFAIT.

| Auria am      | at j'aurais aimé | Aia amat    | j'aye aimé |
|---------------|------------------|-------------|------------|
| Aurias        | tu aurais        | Aias        | tu ayes    |
| Auria         | il aurait        | Aia         | il ait     |
| ${f A}$ uriam | nous aurions     | ${f A}$ iam | nous ayons |
| Auriatz       | vous auriez      | Aiatz       | vons ayez  |
| Aurian        | ils auraient     | Aian        | ils aient  |

### IMPÉRATIF.

#### PRÉSENT OU FUTUR.

#### PLUS-QUE-PARFAIT.

|          | • • • •       | Agues amat          | j'eusse aimé  |
|----------|---------------|---------------------|---------------|
| Am a, Am | aime          | Aguesses            | tu eusses     |
| a        | qu'il aime    | $\Lambda { m gues}$ | il cút        |
| em       | aimons        | Aguessem            | nous eussions |
| atz      | aimez         | Aguessetz           | vous eussiez  |
| en, on   | qu'ils aiment | Aguesson            | ils eussent   |

<sup>(1)</sup> Ou Amerion. (2) Ou Amerion. (3) Ou Am essau.

# conjugation en ER ou RE.

### ACTIF.

### TEMER CRAINDRE.

### INFINITIF.

| Présent.       | Tem er      | craindre          |
|----------------|-------------|-------------------|
| Part. présent. | Tem ent     | craignan <b>t</b> |
| Gérondif.      | Tem en      | en craignant      |
| PART. PASSÉ.   | Tem ut, sut | craint            |
| Prétérit.      | Aver temut  | avoir craint      |

### INDICATIF.

#### PRÉSENT.

#### PARFAIT COMPOSÉ.

| Tem, Temi | je crains      | Ai temut               | j'ai craint |
|-----------|----------------|------------------------|-------------|
| Tem es    | tu crains      | $\mathbf{A}\mathbf{s}$ | tu as       |
| e, Tem    | il craint      | a                      | il a        |
| em        | nous craignons | avem                   | nous avons  |
| etz       | vous craignez  | avetz                  | vous avez   |
| en, on    | ils craignent  | an                     | ils out     |

#### IMPARFAIT.

#### PLUS - QUE - PARFAIT.

| Tem ia | je craignais    | Avia temut | j'avais craint |
|--------|-----------------|------------|----------------|
| ias    | tu craignais    | Avias      | tu avais       |
| ia     | il craignait    | Avia       | il avait       |
| ianı   | nous craignions | Aviam      | nous avions    |
| iatz   | vous craigniez  | Aviatz     | vous aviez     |
| ian    | ils craignaient | Avian      | ils avaient    |
|        |                 |            |                |

#### PARFAIT SIMPLE 1.

#### FUTUR SIMPLE.

| Tem i, ei   | je craignis     | Temer | ai  | je craindrai    |
|-------------|-----------------|-------|-----|-----------------|
| ist, est    | tu craiguis     |       | as  | tu craindras    |
| i, et       | il craignit     |       | a   | il craindra     |
| em, im      | nous craignímes |       | em  | nous craindrons |
| etz, itz    | vous craignites |       | etz | vous craindrez  |
| eren, eron² | ils craiguirent |       | an  | ils craindront  |

<sup>(1)</sup> Des verbes en en subissent une contraction : vez en fait v 1, v 111; d'autres sont pariormodifiés intérieurement : paend ne fait ene s 1, en, etc.; ten en peut faire reus 1, etc.

<sup>(2)</sup> Iren , iron.

#### INDICATIF.

#### SUBJONCTIF.

#### FUTUR COMPOSÉ.

#### PRÉSENT.

| Aurai temut    | j'aurai craint | Tem a | que je craigne  |
|----------------|----------------|-------|-----------------|
| Auras          | tu auras       | as    | tu craignes     |
| Aura           | il aura        | a     | il eraigne      |
| Aurem          | nous aurons    | am    | nous craignions |
| Auretz         | vous aurez     | atz   | vous craigniez  |
| $\Lambda$ uran | ils auront     | an    | ils craignent   |

### CONDITIONNEL.

#### PRÉSENT.

#### IMPARFAIT.

| Temer | ia,   | a   | je craindrais    | Tem | es     | je craiguisse      |
|-------|-------|-----|------------------|-----|--------|--------------------|
|       | ias,  | as  | tu craindrais    |     | esses  | tu craignisses     |
|       | ia,   | a   | il craindrait    |     | es     | il craiguît        |
|       | iam,  | am  | nous craindrions |     | essem  | uous craignissions |
|       | iatz, | atz | vous craindriez  |     | essetz | vous craignissiez  |
|       | ian,  | an  | ils craindraient |     | essen  | ils craignissent   |
|       |       |     |                  |     |        |                    |

#### PARFAIT.

### PARFAIT.

| Auria temnt      | j`aurais craint | Aia temut | j'aye craint |
|------------------|-----------------|-----------|--------------|
| Aurias           | tu aurais       | Aias      | tu ayes      |
| Auria            | il aurait       | Λia       | il ait       |
| Auriam           | nous aurions    | Aiam      | nous ayons   |
| $\Lambda$ uriatz | vous auriez     | Aiatz     | vous ayez    |
| Aurian           | ils auraient    | Aian      | ils aient    |

### IMPÉRATIF:

#### PRÉSENT OU FUTUR.

#### PLUS - QUE - PARFAIT.

|     |              |                  | Agnes temut | j'eusse craint |
|-----|--------------|------------------|-------------|----------------|
| Tem | $\mathbf{e}$ | crains           | Aguesses    | tu eusses      |
|     | e, Tem       | qu'il craigne    | Agues       | il eút         |
|     | em           | craignons        | Aguessem    | nous eussions  |
|     | ctz          | craignez         | Aguessetz   | vous eussiez   |
|     | en, on       | qu'ils craignent | Agnesson    | ils cussent    |

<sup>(1)</sup> Souvent, et sur-tout dans les verbes en en et ne, la langue romane employe le présent du subjonetif pour l'impératif : Sapenatz, p. 50; velmatz, p. 243, etc. etc., forme qui vient du latin.

### CONJUGAISON EN IR ET IRE.

### ACTIF.

### SENTIR SENTIR.

### INFINITIF.

| PRÉSENT.       | Sent ir, ire | sentir      |
|----------------|--------------|-------------|
| PART. PRÉSENT. | Sent ent     | sentant     |
| Gérondif.      | Sent en      | en sentant  |
| PART. PASSÉ.   | Sent it      | senti       |
| Prétérit.      | Aver sentit  | avoir senti |

### INDICATIF.

| PRÉSENT. |       |          |     | r composé |  |  |
|----------|-------|----------|-----|-----------|--|--|
| Sont     | Souti | in carro | A : | contit    |  |  |

| sent, senti | je sens      | AI SCIII.            | u jai senu |
|-------------|--------------|----------------------|------------|
| Sent is     | tu seus      | As                   | tu as      |
| Sent, Senti | il sent      | A                    | il a       |
| Sent em     | nous sentons | Avem                 | nous avons |
| Sent etz    | vous sentez  | Avetz                | vous avez  |
| Sent en, on | ils sentent  | $\Lambda \mathbf{n}$ | ils ont    |

#### IMPARFAIT.

#### PLUS-QUE-PARFAIT.

| Sent | ia   | je sentais    | Avia sentit | j'avais senti |
|------|------|---------------|-------------|---------------|
|      | ias  | tu sentais    | Avias       | tu avais      |
|      | ia   | il sentait    | Avia        | il avait      |
|      | iam  | nous sentions | Aviam       | nous avions   |
|      | iatz | vous sentiez  | Aviatz      | vous aviez    |
|      | ian  | ils sentaient | Avian       | ils avaient   |

#### PARFAIT SIMPLE.

#### FUTUR SIMPLE.

| Sent i     | je sentis     | Sentir ai | je sentirai    |
|------------|---------------|-----------|----------------|
| ist        | tu sentis     | as        | tu sentiras    |
| i          | il sentit     | a         | il sentira     |
| im         | nous sentímes | am        | nous sentirons |
| itz        | vous sentîtes | atz       | vous sentirez  |
| iren, iron | ils sentirent | an        | ils sentiront  |

#### INDICATIF.

### SUBJONCTIF.

#### FUTUR COMPOSÉ.

#### PRÉSENT.

| Aurai sentit   | j'aurai senti | Sent a* | que je sente  |
|----------------|---------------|---------|---------------|
| Auras          | tu auras      | as      | tu sentes     |
| Aura           | il aura ·     | a       | il sente      |
| Aurem          | nous aurous   | am      | nous sentions |
| Auretz         | vous aurez    | atz     | vous sentiez  |
| $\Lambda$ uran | ıls auront    | an      | ils sentent   |

### CONDITIONNEL.

#### PRÉSENT.

#### IMPARFAIT.

| Sentir | ia   | je sentirais    | Sent is que  | e je sentisse    |
|--------|------|-----------------|--------------|------------------|
|        | ias  | tu sentirais    | isses        | tu sentisses     |
|        | ia   | il sentirait    | is           | il sentît        |
|        | iam  | nous sentirions | issem        | nous sentissions |
|        | iatz | vous sentiriez  | issetz       | vous sentissiez  |
|        | ian  | ils sentiraient | issen, isson | ils sentissent   |

#### PARFAIT.

#### PARFAIT.

| Auria sentit | j'aurais senti | Aia sentit | que j'aye senti |
|--------------|----------------|------------|-----------------|
| Aurias       | tu aurais      | Aias       | tu ay es        |
| Auria        | il aurait      | Aia        | il ait          |
| Auriam       | nous aurious   | Aiam       | nous ayons      |
| Auriatz      | vous auriez    | Aiatz      | vous ayez       |
| Aurian       | ils auraient   | Aian, on   | ils aient       |

### IMPÉRATIF.

#### PRÉSENT OU FUTUR.

#### PLUS - QUE - PARFAIT

|              |                | Agues sentit                 | j'eusse senti |
|--------------|----------------|------------------------------|---------------|
| Sent i, Sent | sens           | Aguesses                     | tu eusses     |
| i            | qu'il sente    | $\Lambda gues$               | il eût        |
| am           | sentous        | Aguessem                     | nous eussions |
| etz          | sentez         | Agnessetz                    | vous eussiez  |
| an, on       | qu'ils sentent | $oldsymbol{\Lambda}$ guesson | ils eussent   |

<sup>(\*)</sup> Des verbes ont ce présent en 14, 145, 14, 14m, 14tz, 14n-10n.

Dans les nombreuses citations que cette grammaire rassemble, il est aisé d'indiquer les exemples\* qui peuvent

(\*) EXEMPLES DES VERBES DES TROIS CONJUGATSONS EN

|               | AR                  | ER ou RE        | IR ou IRE.     |
|---------------|---------------------|-----------------|----------------|
|               | INFL                | NITIF.          |                |
| PRÉSENT.      | Am ar p. 139.       | Tem cr p. 85.   | Part ir p. 87. |
| PART. PRÉS.   | Don ant 71          | Tem ens 41.     | • •            |
| GÉRONDIF.     | Am an 78.           | Теш еп 136.     | Durm en 87.    |
| PART. PASSÉ.  | Am at 137.          | Tem ut 329.     | Part it 306.   |
|               | INDI                | CATIF.          |                |
| PRÉSENT.      | 1 Am 20.            | Tem 92.         | Part* 307.     |
|               | 2 Laiss as 106.     | ,               | ,              |
|               | 3 Am a 56.          | Ten 77.         | Part 74.       |
|               | 1 Am am 163.        | Sab em 157.     | Part em 61.    |
|               | 2 Endur atz 28.     | Ten etz 80.     | Part etz 234.  |
|               | 3 Preg an* 120.     | Paiss on 28.    | Ven on 139.    |
| IMPARFAIT.    | 1 Trob ava 150.     | Viv ia 32.      | Sufr ia 287.   |
|               | 2                   | Vol ias 92.     | ,              |
|               | 3 Preg ava 260.     | Ten ia 55.      | Ven ia 287.    |
|               | 1                   |                 |                |
|               | 2 Deliur avatz 260. | Fas iatz 107.   |                |
|               | 3 Au ** avan 110.   | Combat ian 109. | Anz ian 69.    |
| PARE. SIMPLE. | 1 Am ei 295.        | V i 79-         | Janz i 131.    |
|               | 2 Desir iest 104.   | V ist 104.      | Mor ist 63.    |
|               | 3 Am et 146.        | Nasqu et 68.    | Part i 257.    |
|               | 1                   | Prez em 232.    | Auz im 88.     |
|               | 2                   | Fez etz 267.    | Sofr itz 115.  |
|               | 3 Am eron 318.      | Crez cron 274.  | Auz iron 279.  |
| PARF. COMP.   | Ai pensat 32.       | Ai vist 88.     |                |
| FUTUR.        | r Amar ai 79.       | Decebr ai 63.   | Dir ai 137.    |
|               | 2 Amar as 107.      | Sabr as 336.    | lr as 227.     |
|               | 3 Anar a 17.        | Veir a 145.     | Dir a 285.     |
|               | 1 Vedar em 93.      | Sabr em 141.    | Ir em 98.      |
|               | 2                   | Veir etz 147.   | Auzir etz 60.  |
|               | 3 Dar an 23.        | Vevr au 69.     | Ir an 227.     |

<sup>(\*)</sup> Am on p. 124. Am en p. 47. /\*\*) Cost avon p. 40. Laud aven p. 261

<sup>\*)</sup> Parti p. 103.

justifier l'exactitude des tableaux des conjugaisons ordinaires des verbes réguliers.

#### EXEMPLES DES VERBES DES TROIS CONJUGAISONS EN

|         |   |         |               |              | ¥2.45           | 70     | г.   |          |        |       |
|---------|---|---------|---------------|--------------|-----------------|--------|------|----------|--------|-------|
|         |   | A R     |               |              | EK              | ou R   | Ŀ    | 116      | ov II  | i E   |
|         |   |         |               | COND         | ITIO N          | NEL    | •    |          |        |       |
|         | 1 | Amar    | ia p.         | 32.          | Rendr           | ia p.  | 82.  |          |        |       |
|         | 3 | Amar    | ia            | 332          | Poir            | ia     | 310. | Consent  |        | 0.57  |
|         | 1 | Amar    | la            | ))2          | Volr            |        | 254. | Cossenti | ıa p.  | 234.  |
|         | 2 |         |               |              | 1011            | iain   | 234. |          |        |       |
|         | 3 |         |               |              | Apenr           | ion    | 120. |          |        |       |
|         |   |         |               | 122.7        | PÉRAT           |        |      |          |        |       |
|         |   |         |               |              | PERAI           | 11.    |      |          |        |       |
|         | 2 | Retorn  | ä             | 99-          |                 |        |      |          |        |       |
|         | 3 | Guart   |               | 243.         |                 |        |      |          |        |       |
|         | 1 | Albergu |               | 69.          |                 |        |      | Dig      | am     | 275   |
|         | 2 | Am      | atz           | 70.          | Rend            | etz    | 95.  | Ani      | atz    | 60.   |
|         | 3 |         |               | CIID         |                 | m 1 m  |      |          |        |       |
|         |   |         |               | SUB          | 10 Z C          | TIF.   |      |          |        |       |
| PRÉS.   | I | Auz     | e             | 82.          | Jass            | a      | 75.  | Part     | a      | 64.   |
|         | 2 | Vir     | es            | 63.          | Teng            | as     | 130. | Dig      | as     | 13o.  |
|         | 3 | Intr    | $\mathbf{e}$  | 5o.          | Aprend          | a      | 63,  | Sueffr   | a*     | 82.   |
|         | I | Gnard   | em            | 234.         |                 |        |      |          |        |       |
|         | 2 | Am      | etz           | 220.         | Entend          | atz    | 243. |          |        |       |
|         | 3 | Pregu   | $e\mathbf{n}$ | 84.          | Fass            | on     | 115. | Dig      | on     | 104.  |
| IMPARE. | I | Am      | es            | 194.         | Plagu           | es     | 286. | Part     | is     | 81.   |
|         | 2 | Delivr  | esses         | 320.         |                 |        |      |          |        |       |
|         | 3 | Cel     | es            | 148.         | Pogu            | es     | 140. | Dorm     | is     | ı 33. |
|         | 1 |         |               |              |                 |        |      |          |        |       |
|         | 3 |         |               |              | Volgu           | essetz | 158. | Soffr    | issetz | 40    |
|         | 3 | Coit    | esson         | 48.          | Vez             | esson  | 57.  |          |        |       |
|         |   |         | SE            | COND         | CONDI           | TION   | NEL. |          |        |       |
|         | 1 |         |               |              | Volgr           | a      | 305. |          |        |       |
|         | 2 |         |               |              |                 |        |      |          |        |       |
|         | 3 | Torn    | era           | 234.         | $_{ m Degr}$    | a      | 27.  |          |        |       |
|         | I |         |               |              |                 |        |      |          |        |       |
|         | 2 |         |               |              | $\mathbf{Degr}$ | atz    | 132. |          |        |       |
|         | 3 | Sembl   | eran          | <b>2</b> 65. | Degr            | an     | 169. |          |        |       |

<sup>(\*)</sup> Auc ia p. 115.

#### PASSIF DES VERBES ROMANS.

Je ne m'arrêterai pas sur le passif des verbes romans. Il me suffira d'indiquer quelques exemples choisis parmi les citations répandues dans cette grammaire\*; ces exemples démontreront la règle invariable de ce passif: il se forme par le rapprochement des différents temps et modes du verbe esser avec le participe passé de chaque verbe.

La scule observation que je croie nécessaire, c'est que le présent d'esser avec le participe passé désigne quelquefois le passé plus voisin.

### Estout es se d'el lonjat 1. Roman de Jaufre.

Fut désigne un passé plus éloigné.

| /* Infin | . PRÉSLNT.                                            | Esse            | r occaizonatz                 | р. 138.             | Esser | fach p.                        | 127.                |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------|---------------------|
| Indic    |                                                       | Es<br>Era<br>Fo | honratz<br>pausatz<br>culhitz | 138.<br>68.<br>130. | Era   | fachas<br>elegit<br>cavalguatz | 129.<br>68.<br>149. |
| Cond     | PLQPARE. FUTUR. PRÉSENT.                              | Er              | adolzatz                      | <b>43.</b>          | Er    | servitz                        | 43.                 |
|          | PARFAII, RATIF, PRÉSENI. IMPARFAIT. PARFAIT. PLQPARF. |                 | destinatz<br>saubutz          | ršo.<br>33.         |       | tachas<br>visa                 | 129.<br>56,         |
|          |                                                       |                 |                               |                     |       |                                |                     |

### (1) Estout est se de lui éloigne.

Me sui donat p. 114. Son remazut - p. 120.

#### OBSERVATIONS SUR LES VERBES ROMANS.

A ces tableaux des conjugaisons régulières, je joins diverses observations sur les exceptions ou anomalies communes à plusieurs verbes romans; le dictionnaire offrira des détails plus nombreux et plus spéciaux, surtout à l'égard des anomalies particulières.

Les modifications subies par les verbes romans, en diverses personnes de leurs divers temps, consistent ou dans les changements des désinences, ou dans les changements, additions, soustractions, de lettres intérieures.

Les terminaisons des verbes romans offrent peu d'anomalies : en général, ces anomalies se trouvent :

Aux participes passés,

Aux premières et aux troisièmes personnes du présent de l'indicatif,

Aux premières et aux troisièmes personnes du prétérit simple du même mode.

Il n'est pas impossible de reconnaître et de rassembler les principes généraux, les causes analogiques, qui expliquent suffisamment la plupart de ces exceptions.

Les modifications intérieures s'appliquent ordinairement aux mêmes temps des mêmes modes.

On peut aussi reconnaître un systême spécial dans la plupart de ces modifications.

Je présenterai mes observations dans l'ordre des différents modes et de leurs différents temps; mais ce sera en rapprochant les exceptions relatives aux verbes de chaque

conjugaison, parce que plus d'une fois la même explication servira aux verbes de différentes conjugaisons.

#### INFINITIES.

#### PRÉSENT.

Dans quelques verbes romans en ER ou RE, en IR ou IRE, le présent de l'infinitif a plus d'une terminaison.

Ainsi:

FAR et FAire.

Querer quere, et leurs composés.

Seguir segre, et leurs composés.

DIR DIRe. Etc.

Il suffira de présenter quelques exemples 1.

Ben sapchatz, s' ieu tan non l'ames, Ja non saupra far vers ni sos 2.

Pierre d'Auvergne : Chantarai pus.

Dona, que cuiatz faire De mi que us am tan 3?

BERN. DE VENTADOUR : Can la doss aura.

- (1) Voyez: Far p. 42, 51, 53, 59, 71, 83, 151, 156
  Faire 86, 151.
  Quere 144.
  Quere 132, 134.
  Dir 53, 77, 81, 89, 102.
  Dire 60, 77, 83, 92, 124, 140.
- (2) Bieu sachez, si je tant ne l'aimasse, Que jamais ne saurais faire vers ni sons
- (3) Dame, que croyez faire De moi qui vous aime tant?

Ponha de sai los Moros conquerer 1.

Rambaud de Vaqueiras: Aras pot hom

De conquerre fin pretz entier Agra ieu talen e desir 2.

BERN. DE VENTADOUR : En aquest guai.

Ni ves on lo poirai seguir 3.

Roman de Jaufre.

De ben amar sai segn' el dreit viatge 4.

Peyrols: Si anc nuls hom.

Sap mais qui vol ses ditz segre Que Salomos ni Marcols<sup>5</sup>.

RAMBAUD D'ORANGE: Apres mon vers.

D'ex Blacatz no m tuelh ni m vire, Ni de son pretz enantir; Que tan no puesc de ben dir Qu'ades mais no i truep a dire 6. Elias de Barjols: Car comprei.

Cette double terminaison qu'ont plusieurs verbes au présent de leur infinitif, n'embarrassera jamais les personnes qui étudieront les ouvrages écrits en langue

- (1) Entreprenne de cà les Maures conquérir.
- (2) De conquérir pur prix entier Anrais je volonté et desir.
- (3) Ni vers où le pourrai suivre.
- (4) De bien aimer sais suivre le droit chemiu.
- (5) Sait plus qui veut ses dits suivre Que Salomon ni Marculfe.
- (6) De Sire Blacas ne m'ôte ni me détourne,
   Ni de son prix élever;
   Vu que tant ne puis de bien dire
   Que toujours plus n'y trouve à dire.

romane; c'est pourquoi je m'abstiens de présenter d'autres citations et d'autres rapprochements qui appartiennent spécialement au dictionnaire.

Si je me suis arrêté sur cette circonstance très-remarquable, c'est pour avoir le droit d'en tirer une conséquence que sans doute on ne me contestera point.

Sur ce fait reconnu de la double terminaison qu'offre le présent de l'infinitif de plusieurs verbes romans, j'établis la règle suivante :

Quand une anomalic s'expliquera par la conjecture très-vraisemblable que les verbes, où elle se trouve, variaient primitivement la terminaison de leur infinitif, cette explication ne doit pas être rejetée.

Far, faire, faire, sont très-vraisemblablement des modifications de l'infinitif primitif fazer du latin facere; aussi far et faire n'ont-ils qu'un même participe présent fazent, qu'un même gérondif fazen .

Et, dans l'hypothèse inverse, si des verbes romans, tels que vézer, voir, plazer, plaire, etc. font au futur de l'indicatif veirai, plairai, etc., n'admettrait-on pas que ces verbes ont eu une seconde terminaison au présent de

(1) Les écrits des Vaudois qui remontent à l'an 1100, offrent de ces terminaisons d'infinitifs, qui ne sont plus dans les écrits postérieurs.

La ley velha comanda combater li euemi e render mal per mal .

Ma la novella di : nou te volhas venjar \*.

La nobla levon.

(\*) La loi vieille commande combattre les ennemis et rendre mal pour mal Mais la nouvelle dit : ne te veuille veuger leur infinitif, veire, plaire, quand même celle-ci ne se retrouverait pas dans les écrits qui nous sont parvenus?

Je pourrais donner à ces observations de nombreux développements que je réserve pour les circonstances qui me permettront d'en faire des applications particulières.

PARTICIPES PRÉSENTS, GÉRONDIFS, PARTICIPES PASSÉS.

Les participes présents et passés n'étant que des adjectifs verbaux, furent ordinairement soumis à la règle générale, qui ôtait à chaque adjectif latin la désinence caractéristique de ses cas <sup>1</sup>.

Les gérondifs romans, formés en supprimant DO, finale caractéristique des gérondifs latins, demeurèrent indécli-

(1) Tous les participes présents dont la terminaison fut toujours ANT OU ENT, restèrent, comme adjectifs verbaux, soumis aux règles générales de l's final, qui étaient imposées aux adjectifs ordinaires; on peut en remarquer diverses preuves dans les citations que j'ai déja faites.

| Sing. suj. | Benestans | p. 46.  | Conoissens | p. 23.  |
|------------|-----------|---------|------------|---------|
|            | Doptans   | 157.    | Janzenz    | 43.     |
|            | Parlans   | 46, 78. | Plazens    | 43.     |
|            | Perdonans | 74.     | Temens     | 41.     |
|            | Presans   | 63.     | Valens     | 53.     |
| Sing. rég. | Agradan   | 5o.     | Plazen     | 44,48.  |
|            |           |         | Viven      | 149.    |
| PLUR. SUJ. | Benestans | 48.     | Conoissens | 31,48.  |
|            | Parlans   | 48.     | Plazens    | 31, 48. |

nables dans la langue romane, comme ils l'étaient dans la langue latine.

Les participes latins, soit présents, soit passés, adaptés à la langue romane par la suppression de la désinence qui caractérisait leurs cas, paraissent quelquefois manquer d'analogie avec le présent de l'infinitif, quand ce présent a subi la modification souvent imposée au présent de plusieurs autres verbes.

Ainsi, de credentem latin est venu le participe roman crezent; mais le présent de l'infinitif latin credere ayant, par des modifications successives, produit le présent de l'infinitif roman creire, on ne reconnaîtrait pas d'analogie entre les temps de l'infinitif:

CREIRE, présent de l'infinitif venant de CREDERE;
CREZEN, gérondif de CREDENdo;
CREZENT, participe présent de CREDENTEM;
CREZUT, participe passé de CREDITUM.

Les participes passés présenteraient beaucoup de difficultés à celui qui rechercherait leurs rapports avec les

(1) An ou en fut la terminaison caractéristique de tous les gérondifs, qui, par leur nature, restèrent indéclinables. En voici des exemples:

| An. Aman | p. 42, 78, 79. | Ex. Aprenden | p. 115, 152. |
|----------|----------------|--------------|--------------|
| Bayzan   | 53.            | Disen        | 73.          |
| Cantau   | 47, 126.       | Durmen       | 87.          |
| Menan    | 148.           | Entenden     | 75.          |
| Merceyan | 78.            | Queren       | 97, 140.     |
| Pensan   | 126.           | Rizen        | 66.          |
| Reptan   | 17.            | Segnen       | 31.          |
| Sejornan | 28.            | Temen        | ı36.         |

présents des infinitifs, s'il n'avait la certitude que la plupart de ces participes sont venus directement dans la langue romane par la suppression de la désinence du participe latin, quoique cette modification ne fût pas conforme à la modification subie par le présent de l'infinitif.

En effet, on s'étonnerait avec raison que le présent de l'infinitif nascer, naître, eût produit le participe passé nat, né; mais on reconnaît facilement que nat a été dérivé directement de natum, et que l'infinitif latin nasci, entrant dans la langue romane qui donne à tous ses infinitifs la terminaison en ou re, a pris la terminaison er, et a produit nascer.

Un très-grand nombre de verbes romans ont formé leurs infinitifs présents, leurs participes présents, leurs gérondifs, leurs participes passés, d'après des règles d'analogie aussi simples qu'invariables.

AR. Rom. Amar amant aman amat.

Lat. Amare amantem amando amatum.

Les verbes en AR, qui sont les plus nombreux dans la langue romane, n'ont jamais d'anomalies.

Les verbes en en et en ne sont ceux qui en présentent le plus souvent; du moins il est rare d'en trouver qui n'offrent quelque légère altération de la forme générale; la principale cause en est que la terminaison du participe passé en ut, terminaison qui caractérise presque tous les verbes de cette conjugaison, est très-rare dans la langue latine.

ER, RE. Rom. Plazer plazent plazen plazut.

Lat. Placere placentem placendo placitum.

IR, RE. Rom. Auzir auzent auzen auzit.

Lat. Audire audientem audiendo auditum 1.

Comme la langue romane a un assez grand nombre de participes passés qui s'éloignent plus ou moins de cette forme ordinaire, je ferai quatre classes des différentes exceptions.

La première comprendra les participes passés qui ont été conservés du latin, sans autre altération que la sup-

(1) Il serait inutile de donner iei des exemples de ces participes passés qui sont formés d'après l'analogie rigoureuse. Je me borne à indiquer les participes qui se trouvent dans les précédentes citations:

| AT. | Sing, suj. | Acabatz    | p. 126.  | Honratz J           | э. 138. |
|-----|------------|------------|----------|---------------------|---------|
|     |            | Adolzatz   | 43.      | Inculpatz           | 177-    |
|     |            | Adoratz    | 58.      | Iratz               | 43.     |
|     |            | Alegratz   | 34.      | Juratz              | 83.     |
|     |            | Amatz      | 137.     | Lauzatz             | 126.    |
|     |            | Datz       | 159.     | Moilleratz          | 68.     |
|     |            | Donatz     | 114.     | Occaisonatz         | ı 38.   |
|     |            | Enamoratz  | 138.     | Pauzatz             | 68.     |
|     |            | Encantatz  | 178.     | Renovellatz         | 113.    |
|     |            | Forsatz    | 138.     | Tardatz.            | 98.     |
|     | Sing. rég. | Auzat      | 124.     | Nafrat              | 39.     |
|     |            | Forsat     | 158.     | Pensat              | 44.     |
|     | PLUR. SUJ. | Acabat     | 103.     | Perdonat            | 75.     |
|     |            | Jurat      | r63.     | Tornat              | 169.    |
|     | Plur. rég. | Mandatz    | 85.      | $\mathbf{N}$ afratz | 159.    |
|     |            | Moilleratz | 115.     | Visitatz            | 113.    |
| UT. |            | Perdut     | 168,176. | Perduda             | 112.    |
| IT. |            | Auzit      | 22.      | Issitz              | 55.     |

pression de la désinence, quoique le présent de l'infinitif ait subi une altération plus ou moins considérable.

La seconde comprendra les participes passés romans qui ont subi quelque altération particulière, soit que le présent de l'infinitif ait été formé ou non d'après la règle générale.

La troisième, ceux qui ont été formés extraordinairement, soit pour les verbes venant de verbes latins privés de supin et de participe passé, soit parce que, la langue romane rejetant le supin ou le participe du verbe latin défectif, leur formation a été soumise aux règles de l'analogie.

Enfin, la quatrième classe indiquera les participes passés des verbes romans qui, empruntés du latin par la nouvelle langue, ont pris au présent de l'infinitif la terminaison en AR, et ont alors conformé leurs participes et leurs gérondifs aux règles générales qui ne varient jamais dans cette conjugaison en AR.

Je me bornerai au nombre d'exemples qui me paraîtra nécessaire pour expliquer en général ces différentes anomalies.

Première classe. J'indiquerai quelques-uns des participes romans i dérivés d'un supin ou participe passé latin,

(1) Voici les exemples qui se rencontrent dans les citations précédentes :

```
AT. Nat p. 56, 91.

AUS. Enclaus 162, enclausa p. 93.

ERT. Cubert 17.

ORT. Mort 62, 63, 73, 114, 115, 122, 159.

Morta 39.
```

sans aucune altération, quoique le présent de l'infinitif en ait subi une plus ou moins considérable.

|      | Part. rom.                | Inf. rom. | Part. lat.         | Inf. lat. |
|------|---------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| AΤ.  | Irat 1                    | irascer   | irat <i>um</i>     | irasci.   |
|      | Nat                       | nascer    | nat <i>um</i>      | nasci     |
| ARS. | Ars                       | ardre     | arsum              | ardere.   |
| AUS. | Claus                     | clorre    | claus <i>um</i>    | claudere. |
| ERT. | $\mathbf{U}\mathbf{bert}$ | ubrir     | apert <i>um</i>    | aperire.  |
| IPT. | Escript                   | escriure  | scriptum           | scribere. |
| IS.  | Auccis                    | auccir    | occisum            | occidere. |
| IT.  | Fugit                     | fugir     | $\mathrm{fugit}um$ | fugere.   |
| ORS. | Cors                      | corre     | eursum             | currere.  |
| ORT. | Mort                      | morir     | mortuum            | moriri.   |

DEUXIÈME CLASSE. La seconde classe se compose des participes passés romans qui, dans leur formation, offrent des modifications remarquables; en voici quelques-uns:

| AT.  | Tronat  | tronar        | toni <i>trum</i>           | tonare.     |
|------|---------|---------------|----------------------------|-------------|
| ERS. | Aers    | aerdre        | adhæs <i>um</i>            | adhærere.   |
| ES.  | Promes  | promettre     | promis <i>sum</i>          | promittere  |
|      | Pres    | prendre       | pre <i>hen</i> s <i>um</i> | prehendere. |
| IST. | Quist   | querre        | quæsit <i>um</i>           | quærere.    |
|      | Vist    | vezer         | vis <i>um</i>              | videre.     |
| IT.  | Complit | complir       | completum                  | complere.   |
|      | Salit   | salir         | saltum                     | salire.     |
|      | Seguit  | segre, seguir | secutum                    | segui.      |
|      | Trahit  | trahire       | tradit <i>um</i>           | tradere.    |
|      | Trait   | traire        | tract <i>um</i>            | trahere.    |

(1) La langue romane a aussi le participe régulier 1RAS cut :
Sion entre lor 1RAS cut \*.

BERTRAND DE BORN : Lo coms m'a.

<sup>(\*)</sup> Soient entre eux irrités.

|      | Part. rom. | Inf. rom.       | Part. lat.                | Inf. lat. |
|------|------------|-----------------|---------------------------|-----------|
| BUT. | Recebut    | $_{ m recebre}$ | ${f recept}$              | recipere. |
| CUT. | Viscut     | viure           | victum                    | vivere.   |
| DUT. | Mordut     | mordre          | morsum                    | mordere.  |
| GUT. | Begut      | beure           | $\operatorname{bibit} um$ | bibere.   |
| PUT. | Romput     | rompre          | rupt <i>um</i>            | rumpere.  |
| ZUT. | Cazut      | cazer           | casum                     | cadere 1. |

TROISIÈME CLASSE. La troisième classe offre les participes passés qui ont été formés par analogie avec les autres participes romans, ou avec le présent de l'infinitif, attendu que la langue latine n'avait pas un supin ou un participe d'où ils pussent être dérivés.

| ERT. | Uffert | uffrir | offerre.    |
|------|--------|--------|-------------|
| IT.  | Florit | florir | florescere. |
|      | Luzit  | luzer  | lucere.     |
| OLT. | Tolt   | tolre  | tollere.    |
| UT.  | Batut  | batre  | batuere.    |
|      | Temut  | temer  | timere 2.   |

(1) Les citations précédentes offrent les exemples suivants :

| ES.  | Conques      | 0. 152, 158.      |          |         |
|------|--------------|-------------------|----------|---------|
|      | Mes          | 28, 86.           | Messa    | p. 56.  |
|      | Pres         | 72, 92, 144, 160. | Presa    | 43.     |
| IT.  | Destruit     | 73.               |          |         |
|      | Elegit       | 68.               | Faillit  | 62.     |
|      | Forbitz      | 68.               | Plevitz  | 83.     |
| IST. | Vist         | 88.               |          |         |
| UT.  | Endevengut   | 75.               | Estendut | 69.     |
|      | Fondut       | 160.              | Pendutz  | 62,163. |
|      | Sanbut       | 33.               |          |         |
|      | Remazut      | 120.              | Vencut   | 72.     |
|      | Vengut       | 181.              | Volgut   | 88.     |
| (2)  | Tolt p. 160. | Tout p. 127.      | Touta 1  | . 89.   |

Quatrième classe. Cette dernière classe comprend les participes passés en at des verbes romans qui, changeant la terminaison latine, ont passé dans la conjugaison en ar, quoique originairement ils appartinssent à une autre conjugaison latine.

| AT. | Part. rom.<br>Adolzat<br>Calfat<br>Cobeitat<br>Oblidat<br>Tremblat | Inf. rom.<br>adolzar<br>calfar<br>cobeitar<br>oblidar<br>tremblar | Part. lat. dulcitum calefactum cupitum oblitum | Inf. lat. dulcescere. calefacere. cuperc. oblivisei. tremere. |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|     | Usat                                                               | usar                                                              | usum                                           | uti 1.                                                        |

J'ai lieu de croire que ces différentes indications fourniront les moyens d'expliquer les rapports plus ou moins directs des participes passés romans soit avec les infinitifs des verbes romans, soit avec les participes passés et les supins ou avec les infinitifs de la langue latine.

Quelques participes passés romans, dérivés directement des supins ou des participes passés de la langue latine, ont subi parfois des modifications si peu importantes, et si faciles à reconnaître, que je n'ai pas cru nécessaire d'en faire une classe à part.

| Roman.           |    | Latin.             |
|------------------|----|--------------------|
| Fach, fait,      | de | factum.            |
| Destruit,        |    | destructum         |
| Escrich, escrit, |    | script <i>um</i> . |
| Junh, joinh,     |    | junct <i>um</i> .  |
| Etc.             |    | etc. 2.            |

- (1) On a vu précédemment adolzatz, p. 43.
- (2) Il suffira de citer quelques exemples répandus dans les

L'euphonie, et même seulement l'orthographe ou la prononciation, ont pu produire ces légères altérations. ainsi :

ст, рт ont été facilement changés en с, си ои т. мст, etc. en ми, etc.

Quant à l'introduction de l'1, elle est si commune dans les autres mots que la langue romane a dérivés de la langue latine, qu'il n'est pas nécessaire de donner une nouvelle explication à cet égard.

On ne sera pas surpris si quelques verbes romans ont plus d'un participe passé, comme :

Conques, conquist, de Conquerre, conquerer. Elet, elegit, elegut, Eleger z.

Pour expliquer ces variétés, je dirai que de ces participes, les uns ont été fournis directement par les participes latins, et que les autres ont été formés analogiquement

précédentes citations: je rapporterai, comme dans l'une des notes précédentes, les exemples masculins et féminins.

| Destruit p      | . 73.   |                |                 |    |
|-----------------|---------|----------------|-----------------|----|
| Escritz         | 133.    | Escrichas      | p. 124.         |    |
| Ditas           | 81.     | Dichas         | 124.            |    |
| Fach            | 127.    | Fait           | 34, 75, 105, 16 | 8. |
| Faichas         | 124.    | Fachas         | 129.            |    |
| Forfait         | 64.     |                |                 |    |
| Fraich, refrait | 160.    | Fraicha, desfi | aicha 158.      |    |
| Joinhs          | 97-     |                |                 |    |
| (1) Voyez:      | Conques | p. 152.        | Conquis p. 164. |    |
| •               | Elet    | o3.            | Elegit 68.      |    |

Que tot lo mon vos avia elegut\*.

Bertrand de Born: Mon chan.

<sup>(\*)</sup> Que tout le monde vous avait élu.

d'après l'infinitif roman, ou d'après les infinitifs romans, quand le verbe en avait eu plus d'un.

Je terminerai mes observations sur les participes passés romans, par l'indication de la règle relative à leurs féminins.

La terminaison A au singulier, et la terminaison As au pluriel, caractérisent ces adjectifs verbaux comme tous les autres, mais il est à observer que tous les participes qui au masculin se terminent en T précédé d'une voyelle, changent au féminin ce T final en D, qui reçoit l'A et l'As caractéristiques du genre 1.

Cette règle est sans exceptions.

AT, ADA. Amada us ai mais qu'Andrieus la reyna 2.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS: Non puese saber.

UT, UDA. No siats ges esperduda;
Ja per mi non er saubuda
L'amors, ben siatz segura 3.
BERN. DE VENTADOUR: Ai! quantas.
Qu'una 'n vuelh e n'ai volguda 4.
BERN. DE VENTADOUR: Lo temps vai.

| (1) ADA. | SING. | Donada      | р. | 89.  | Prezada              | p. | 20.       |
|----------|-------|-------------|----|------|----------------------|----|-----------|
|          |       | Forsjutjada |    | 49.  | Sanada               |    | 106.      |
|          | PLUR. | Enamoradas  |    | 179. | Nombradas            | j  | 107.      |
|          |       | Espozadas   |    | 179. | Tornadas             |    | 107.      |
| IDA.     |       | Abellida    |    | 54.  | $\acute{ m A}$ uzida |    | 100, 133. |
| UDA.     |       | Perdnda     |    | 112. |                      |    |           |

- (2) Aimée vous ai plus qu'Andrieux la reine.
- (3) Ne soyez aucunement éperdue ; Jamais par moi ne sera sue L'amour , bien soyez assuréc.
- (4) Qu'uue en veux et en ai voulue.

IT, IDA.

Dona GRAZIdA,
Quecs lauz' e crida
Vostra valor
Qu'es Abelida....
Quar, per genser,
Vos ai chauzida
De pretz complida 1.
RAMBAUD DE VAQUEIRAS, Kalenda maya.

#### INDICATIFS.

#### PRÉSENT.

Les trois conjugaisons forment ordinairement la première personne du présent de l'indicatif, en supprimant la finale caractéristique de l'infinitif.

AM ar, TEM er, PART ir.

Je rapprocherai les principales modifications que subit la règle générale.

Cette première personne ajoute quelquesois un 1, et plus rarement un E<sup>2</sup>.

- « E LAISSi mais a G. Peire davant dig, etc. 3 ».

  Test. de R. de Trancavel. Pr. de l'hist. du Langued. t. III, col. 115.
- (1) Dame gracieuse,
  Chacun loue et crie
  Votre valeur
  Qui est charmantc....
  Car, pour plus gente,
  Vous ai choisie
  De prix accomplie.
- (2) Chanti p. 143. Trembli p. 19. Parti p. 103.

  Auze 82. Azire 97. Remembre 113
- (3) Et je laisse plus à G. Pierre devant dit.

Nadi contra suberna 1. ARNAUD DANIEL: Ab guay so.

Pens, e repens, e pueys sospir, E pueys me Levi en sezen; Apres retorni m'en jazen, E colgui me sobr' el bras destre, E pueys me vire el senestre; Descobre me soptozamen, Pueys me recobre belamen 2.

ARNAUD DE MARUEIL : Dona genser.

Il semble que parfois on ait employé indifféremment l'I ou l'E final, puisque nous trouvons I ou E, selon les manuscrits; et, pour en citer un exemple, je rapporterai ces vers de Pons de Capdueil:

> De totz caitius sui ieu aisselli que plus Ai gran dolor e suefr*i* greu turmen <sup>3</sup>. Suerri, ms. de la Biblioth. du Roi 3204 et 7225. SUEFRe, MS. 7226 et 7614.

Quelques verbes en ER ou RE, retranchant la consonne

- (1) Je nage contre le vent.
- (2) Pense, et repense, et puis soupire, Et puis me lève en m'assevant; Après retourne moi en m'étendant. Et couche moi snr le bras droit, Et pnis me tourne au gauche; Découvre moi subitement, Puis me reconvre bellement.
- (3) De tous chétifs suis je celui qui plus Ai grand douleur et souffre grief tonrment.

qui reste, après la suppression de la finale en ou re de l'infinitif, y substituent la voyelle 1; ainsi,

> Dev er fait deu et dei. Sab er sap et sai<sup>1</sup>.

Per aisso dey estar en bon esper 2.

Arnaud de Marueil: En mon cor.

E mas de ben qu'ieu no vos sap retraire 3.

BERN. DE VENTADOUR : Ben m'an perdut.

« Saber t'o farai, si o sai. 4 » Titre de 1059. Pr. de l'hist de Langued, t. II, col. 231.

Lorsque, après la suppression de la finale caractéristique de l'infinitif, il restait deux consonnes, dont l'*n* était la pénultième, la dernière lettre fut ordinairement supprimée <sup>5</sup>.

Chan t ar. Aten d re. Blan d ir. Man d ar. Ren d re. Sen t ir.

Quelques auteurs ont supprimé, mais très-rarement,

(1) DEI p. 89. SAI 18, 20, 27, 36, 42, etc. etc.

Je ne rapporte pas des exemples tels que crei, qui vient de creire, d'après la règle ordinaire, etc.

- (2) Pour cela dois être en bon espoir.
- (3) Et plus de bien que je ne vous sais retracer.
- (4) Savoir te le ferai, si le sais.
- (5) Aten d re p. 18. Chan t ar p. 84. Deman d ar p. 92. Esgar d ar 5ı. Man d ar 27. Pren d re 128. 165. Reblan d ir d re 66. Presen t ar 82.

l'i final de la première personne du présent en Ei, dans certains verbes tels que :

crei, mescrei, etc., ce qui a produit cre, mescre, etc. 1.

D'autres ont retranché la consonne finale placée après AU; et alors,

Lauz ar, etc. a produit Lau, etc. Auz ir, etc. au, etc.

Deu en Lau e sanh Jolia<sup>2</sup>.

Comte de Poitiers: Ben vuelh.

Del rei d'Aragon consir Que mantas gens l'au lauzar<sup>3</sup>. Rambaud de Vaqueiras: D'amor no.

Souvent on changea des consonnes finales:

| B en P.      | Tro b ar   | fit | TROP.        |
|--------------|------------|-----|--------------|
| D en T.      | Gar $d$ ar |     | GART.        |
| ID en G.     | Cu id ar   |     | CUG.         |
| Z en G ou S. | Au z ir    |     | AUG, etc. 4. |

Parfois des verbes conservèrent ou reprirent la consonne finale que fournissait le verbe latin, au lieu de celle qu'offrait le verbe roman:

|                             |    | Roman.     | Latin.        |
|-----------------------------|----|------------|---------------|
| $\mathbf{P}_{\mathbf{REC}}$ | de | PRE $g$ AR | PRE C ARI 5.  |
| Sec                         |    | SE g RE    | se q ui, etc. |

- (1) Cre p. 78, 79. Mescre p. 84. Recre p. 34, 79, 91.
- (2) Dieu en loue et saint Julien.
- (3) Du roi d'Aragon je considère Que maintes gens l'entends louer.
- (4) Cug p. 79, 84. Aug p. 51. Aus p. 61, 85.
- (5) Prec p. 68, 88, 94, 130, 181. Joe p. 87.

Il y eut d'autres transmutations de consonnes finales; on s'aperçoit facilement de ces légères variétés.

Quelques premières personnes du présent furent terminées en auc 1.

E ieu vauc m'en lai a celui On tug peccador trobon fi 2.

COMTE DE POITIERS : Pus de chantar.

D'autres verbes prirent parfois un c après la consonne finale, et sc après la voyelle<sup>3</sup>.

El reys de cui ieu tenc m'onor 4.

Comte de Poitiers : Pus de chantar.

Ar non Posc plus soffrir lo fais 5.

Comte de Poitiers: Pus de chantar.

Er fenisc mon no sai que es 6.

Rambaud d'Orange: Escotatz.

Aissi GUERPISC joy e deport 7.

COMTE DE POITIERS : Pus de chantar.

Quelques-uns eurent une terminaison en s, z, ts, comme fas, faz, fatz, de far, faire 8.

- (1) Fauc p. 136, 242.
- (2) Et je vais m'en là à celui Où tous pécheurs trouvent fiu-
- (3) Die p. 83, 103, 140. Aussisc p. 75. Conose 119.
- (4) Le roi de qui je tiens ma dignité.
- (5) Ores ne puis plus souffrir le faix.
- (6) Ores finis mon ne sais quoi est.
- (7) Ainsi j'abandonne joic et amusement.
- (8) Fas p. 68, 78, 101, 114. Fatz p. 177.

L'euphonie ou la prononciation locale modifia souvent le son de l'o placé avant une consonne finale en ue, et parfois en e1, oi 1.

| Trob | ar, | TROP | fit | TRUEP.  |
|------|-----|------|-----|---------|
| Sol  | er, | SOL  |     | SUELH.  |
| Тог  | re, | TOL  |     | TUELII. |
| Vol  | er, | VOL  |     | VUELH.  |
| Mor  | ir, | MOR  |     | MUER.   |

Il me suffira d'indiquer de plus légères modifications, telles que vuoill, vueill, pour vuell, etc.

En général, c'est à la prononciation locale ou aux copistes qu'elles doivent être attribuées.

Assez souvent la première personne admet une modification intérieure, en recevant un 1 qui n'est point à l'infinitif.

De segre ou seguir vint seg, et sec qui a pris l'intérieur.

E siec vos, quar m'es tan bo, Quan remir vostra faisso 2. Comte de Poitiers : En aissi.

| (1) | Muer   | p. 97, 129. | Muor   | р. 136.  |
|-----|--------|-------------|--------|----------|
|     | Puesc  | 21,73,89.   | Posc   | 8 r.     |
|     | Suelh  | 79,84.      |        |          |
|     | Truep  | 79, 134.    |        |          |
|     | Tueth  | 109.        |        |          |
|     | Vuelli | 33,48,81.   | Vueill | 55.      |
|     | Voill  | 2.7.        | Vuoill | 48, 169. |

(2) Et je suis vous, parce que m'est tant bon, Quand je considère votre façon. De querre ou querer vint quier.

Per qu'ieu vos qu'ier de mantenen, Si us platz, vostra mantenenza <sup>1</sup>.

Comtesse de Die : Ab joi.

Telles sont les principales exceptions qu'offrent parfois les premières personnes du présent de l'indicatif au singulier. Il y en a encore quelques autres; mais je craindrais de pousser trop loin l'exactitude grammaticale, si j'indiquais des variétés qui sont à-la-fois et rares, et faciles à reconnaître; je dois même dire que souvent, lorsqu'un manuscrit donne le mot avec l'une des légères modifications que j'indique, un autre manuscrit le donne conforme à la règle générale.

Les troisièmes personnes du présent au singulier étant ordinairement formées, comme les premières, par la suppression de la désinence caractéristique de l'infinitif, la plupart des exceptions des premières personnes s'appliquent aux troisièmes.

Ainsi on trouve à celles-ci les modifications suivantes : E final<sup>2</sup>:

> E er suefre qu'Espanha se vai perden 3. Folquet de Marseille : Hucimais,

Finale en A14;

- (1) Ponrquoi je vous demande de maintenant,
   Si vous plaît, votre possession.
- (2) Vire p. 29.
- (3) Et mainteuant il souffre qu'Espagne se va perdant.
- (4) Vai p. 29. Plai p. 71, 80, 103. Desplay 71. Eschai 82.

Changement de la consonne finale rude en consonne plus douce <sup>1</sup>;

Suppression de consonne finale après la consonne  $N^2$ ; Suppression de l'1 final, comme dans VEI, et de la consonne finale après AU, comme dans AUZ $\dot{t}r^3$ ;

Terminaisons en c, s, TZ4;

UE, 01, mis à la place de l'o dans l'intérieur du verbe, mais plus rarement qu'aux premières personnes<sup>5</sup>:

Qu'autra no m platz, e ilh mi desacuelh 6. Pons de Capduett : Leials amics.

Que murrei s'ap se no m'acuelh 7.

Pons de Capdueil : Ma dona.

I ajouté intérieurement 8:

Vol qu'om la sierv' e ren non guazardona 9.

Rambaud de Vaqueiras : D'amor no m lau.

- (1) Art d'ar d re p. 166. Gart de gar d ar p. 72, 152

  Pert de per d re 127.

  Sec de se g rc 36. Prec de pre g ar 84.
- (2) Aten d re p. 142. Enten d re p. 77. Espan d ir p. 36. Chan t ar 78. Repreu d re 145. Respon d re 125. Men t ir t ir 144. Sobrepren d re 100. Sen 21.
- (3) Ve p. 65, 141, 143. Au p. 143.
- (4) Dis p. 29. Ditz p. 80, 134. Faz 54. Notz 28. Platz p. 32, 76, 99, 115.
- (5) Puesc p. 89. Cuelh p. 142.
- (6) Qu'autre ue me plait, et elle me désaccueille.
- (7) Que je mourrai si avec soi ne m'accueille.
- (8) Fier p. 128. Quier p. 149. Conquier p. 153.
- (9) Veut qu'on la serve et rien ne récompense.

Une modification particulière à cette troisième personne, ce fut de prendre un s à la fin, soit en l'ajoutant, soit en le substituant à une autre consonne; mais cette modification n'a presque jamais lieu qu'aux verbes en 181.

Voici l's ajouté :

Car vos ama de tan bon cor, Que desiran Languis e mor 2.

ARNAUD DE MARUEIL : Cel que vos es.

Cel que per vos languis e mor 3.

ARNAUD DE MARUEIL : Dona sel que.

Ben fexis qui mal comensa 4.

FOLQUET DE MARSEILLE: Grev feira.

E'l dolz parlar que m'afolis lo sen 5.
FOLQUET DE MARSEILLE: Tan m'abellis.

Voici l's mis à la place d'une autre consonne :

E vey qu'amors pars e cauzis 6.

BERN. DE VENTADOUR : Pus mos coratges.

Per una promessa genta Don mi sor*s* trebalhs e esglais 7.

BERN, DE VENTADOUR : Al dous.

- (1) Abellis p. 42. Afortis p. 38. Enfoletis p. 90 Reverdezis 122.
- (2) Car vous il aime de si bon cœur, Que en desirant il languit et meurt.
- (3) Celui qui ponr vous languit et meurt.
- (4) Bien finit qui mal commence.
- (5) Et le doux parler qui m'afolle le sens.
- (6) Et vois qu'amour partage et choisit
- (7) Pour une promesse agréable Dont me surgit peine et effici.

Cet s final s'attache à des troisièmes personnes de quelques verbes, qui l'ont rejeté de leurs premières, quoiqu'il pût y rester d'après la règle ordinaire ...

M'en nais orguelh e m creis humiltatz 2.

Arnaud de Marueil: Aissi col peis.

Quelques verbes terminés en NHER, qui faisaient rarement ING à la première personne, curent assez ordinairement la terminaison ING à la troisième <sup>3</sup>.

Tant fort me destreing e m venz Vostr' amors que m'es plazenz 4.! Rambaud de Vaqueiras: Bella domna.

Joves deu far guerra e cavalaria; E quant er veillz, TAING ben qu'en patz estia<sup>5</sup>. RAMBAUD DE VAQUEIRAS: Del rei d'Aragon.

#### PARFAIT SIMPLE.

Les exceptions à la règle générale sont rares pour les premières personnes; mais les troisièmes offrent souvent des anomalies.

La première personne du singulier de la conjugaison

- (1) Creis p. 53, 99. Nais p. 55.
- (2) M'en naît orgueil et me croît indulgence.
- (3) Sofraing p. 156. Taing p. 67, 72, 82, 88, 152
- (4) Tant fortement me presse et me vainc Votre amour qui m'est agréable.
- Jeune doit faire guerre et chevalerie;
   Et quand sera vieux, convient bien qu'en paix soit

en AR, qui est ordinairement en EI, prend quelquefois un I intérieur, et est alors en IEI<sup>I</sup>.

Et, par suite de cette modification, d'autres personnes que la première reçoivent aussi cet 1 intérieur <sup>2</sup>.

Il y a des exemples, mais très-rares, de la terminaison en AI.

Que anc re non Amai tan 3.

Bern. de Ventadour: Amors que.

Les autres conjugaisons ont ordinairement la première personne de leur parfait simple en 1 au singulier, mais parfois l's final y est joint 4.

Et anc no vis bellazor, mon escien 5.

Comte de Poitiers : Companho farai.

Mas que lur DIS aital lati 6.

COMTE DE POITIERS : En Alvernhe.

Parfois la première personne du parfait simple de la conjugaison en ER ou RE se termine en EI ou IEI au singulier.

On trouve des exemples de la terminaison en INC; comme dans retener, tener, et venir, etc.:

Si m retinc ieu tan de convenen 7.

Comte de Poitiers : Companho farai.

- (1) Amiei p. 59.
- (2) Pogiest p. 103. Desiriest p. 104.
- (3) Que onc chose ne aimai tant.
- (4) Fis p. 65. Dis p. 77.
- (5) Et oncques ne vis plus belle, à mon escient.
- (6) Mais que leur dis tel latin.
- (7) Si me retins je tant de convention.

Me tinc ab vos a ley de vassal bo.... En la batalha vos vinc en tal sazo Que vos ferian pel pieitz e pel mento.... Pueys vinc ab vos guerreyar a bando <sup>1</sup>.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Senher marques.

Les troisièmes personnes du singulier des verbes en ER ou RE, IR ou IRE, offrent des modifications si nombreuses et si variées, que je crois nécessaire de rassembler les principales dans un ordre alphabétique.

|      | 3e pers  | pag. | INFIN.    | 3e PERS. | pag. | INFIN.    |
|------|----------|------|-----------|----------|------|-----------|
| Ac.  | Ac       | 31   | haver.    | Plac     | 72   | plazer.   |
| Ais. | Plais    |      | plazer.   | Trais    |      | traire.   |
| ARS. | Ars      |      | ardre.    |          |      |           |
| AUP. | Saup     | 6o   | saber.    |          |      |           |
| Aus. | Claus    |      | claurre.  |          |      |           |
| Ec.  | Cazec    |      | cader.    | Correc   |      | corre.    |
|      | Sofrec   |      | sofrir.   |          |      |           |
|      | Bec      | 113  | beure.    | Sec      |      | sezer.    |
|      | Dec      | 130  | dever.    | Tec      |      | tener.    |
| Eis. | Teis     |      | tener.    | Neis     |      | nascer.   |
|      | Esteis   |      | estendre. | Peis     |      | penher.   |
| Enc. | Venc     | 90   | venir.    | Sostenc  |      | sostener. |
| Erc. | Uberc    |      | ubrir.    |          |      |           |
| Ers. | Ters     |      | terger.   |          |      |           |
|      | Aers     |      | aerdre.   |          |      |           |
| Es.  | Mes      | 23   | metre.    | Pres     | 141  | prendre.  |
|      | Ques     |      | querre.   | ٠        |      | •         |
| Ет.  | Escondet |      | escondre. | Sufret   |      | sufrir.   |
| Eup. | Receup   | 154  | recebre.  |          |      |           |
|      | _        |      |           |          |      |           |

Me tins avec vous à loi de vassal bon....
 En la bataille à vous vins en tel temps
 Que vous frappaient par la poitrine et par le menton....
 Puis vins avec vous guerroyer en bande.

|      |          |      |           |            |      | U         |
|------|----------|------|-----------|------------|------|-----------|
|      | 3º PERS. | pag. | INFIN.    | . 3e pers. | pag. | INFIN.    |
| Is.  | Dis      | 19   | dire.     | Escris     |      | escriure. |
|      | Aucis    | 130  | aucire.   | Fis        | 54   | faire.    |
|      | Enquis   |      | enquerre. | Ris        |      | rire.     |
| Oc.  | Moc      |      | mover.    | Noc        |      | nocer.    |
|      | Ploc     |      | placer.   | Poc        | 177  | poter.    |
|      | Conoc    |      | conoscer. |            |      |           |
| Ois. | Ois      |      | oinher.   | Pois       |      | poinher.  |
| OLC. | Dolc     |      | doler.    | Volc       | 6τ   | volre.    |
|      | Tolc     | 31   | toler.    |            |      |           |
| OLS. | Absols   |      | absolvre. | Revols     |      | revolvre. |
|      | Sols     |      | soler.    |            |      |           |
| ORS. | Tors     |      | tordre.   |            |      |           |
| Os.  | Apos     |      | apoure.   |            |      |           |
|      | Escos    |      | escoter.  |            |      |           |
|      |          |      |           |            |      |           |

Quelques verbes ont à-la-fois différentes anomalies aux mêmes temps.

J'en rapporterai un seul exemple qui me dispensera d'autres détails semblables; voici diverses modifications de la troisième personne du passé du verbe fazer, faire, faire.

Is. Quar plus m'en sui abellida

No fis Floris de Blancaflor 1.

Compesse de Die : Estat ai.

Es. Cel que fes l'air e cel, terra e mar 2.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Coras pot hom

Etz. Fetz p. 72, 90. Ets ou ez. Fez 65.

E Fe 20, 22, 42, 90.

- (1) Car plus j'en suis charmée
   Que ue fit Floris de Blanchefleur.
- (2) Celui qui fit l'air et ciel, terre et mer.

On aura pu remarquer, dans les citations de plusieurs exemples, que, sclon l'orthographe ou la prononciation, les auteurs avaient écrit ec final au lieu d'et à la troisième personne.

Il y a même des exemples d'ic2.

Je répète que la plupart des verbes romans, qui offraient ces exceptions à la règle commune, n'étaient pas anomaux, puisqu'ils formaient tour-à-tour leur prétérit ou d'après la règle commune, ou d'après l'exception particulière.

# FUTUR.

Les futurs sont généralement restés conformes à la règle primitive de leur formation; les exceptions sont trèsrares, ou s'expliquent facilement.

Ainsi, quelques verbes ont subi des soustractions d'une voyelle intérieure.

De tener est venu tenrai; etc. 3.

Et cette soustraction a eu lieu pour toutes les personnes du singulier et du pluriel <sup>4</sup>.

L'euphonie ou la prononciation locale a quelquefois changé le futur arai en erai.

Ja no m'ametz, totz temps vos Amerai 5.

Arnaud de Maruett: Aissi col peis.

- (1) Auec p. 69. Donec p. 89. Fendec p. 69. Pausec p. 159.
- (2) Partic p. 69.
- (3) Tenrai de tener p. 64. Mantenrai de mantener p. 17.
  Partrai de partir 53. Volrai de volcr 112.
- (4) Sabran de saber 164. Valra de valer 82.
- (5) Quoique ne m'aimiez, tous temps vous aimerai.

E si no us platz mos enans e mos pros, Volrai m'en mal, don', e amerai vos 1. Arnaud de Marueil: Us gais amoros.

J'ai eu occasion de faire remarquer de quelle manière avait été formé le futur de l'indicatif par l'adjonction du présent du verbe AVER à l'infinitif des autres verbes.

Quelquesois l'infinitif et le présent de ces verbes restèrent divisés :

« Et quant cobrat l'auran, TORNAR l'AN e so poder per fe e senes engan 2. » Acte de 1139. Ms. de Colbert. Titres de Foix.

> E si li platz, alberguar m'a 3. Geoffroi Rudel: No sap chantar.

E pos mon cor non aus dir a rescos, Pregar vos ai, s'en aus, en ma chansos 4. Arnaud de Marueil: La gran beutatz.

E s'a vos platz qu'en altra part me vire, Ostatz de vos la beltat e 'l gen rire, E 'l dolz parlar que m'afolis mon sen; Pois partir m'ai de vos, mon escien 5.

FOLQUET DE MARSEILLE : Tan m'abellis.

- (1) Et si ne vous plaît mon avancement et mon profit, Voudrai m'en mal, dame, et aimerai vous.
- (2) « Et quant recouvré l'auront, tourner le ont en son pouvoir par foi et sans tromperie. »
  - (3) Et si lni plait, AUBERGER moi A.
  - (4) Et. puisque mon desir je n'ose dire à cachette,
    PRIER vous AI, si en ose, en una chanson.
  - (5) Et si à vous plaît qu'en autre part me tourne, Otez de vous la beauté et le gent rire, Et le doux parler qui m'afolle mon sens; Puis séparen me ai de vous, à mon escient.

Amarai? oc; si li platz ni l'es gen; E si no 'l platz, amar l'ar eissamen r. ELIAS DE BARJOLS: Pus la belha.

Pus tan privada etz de mi,
Dir vos ei mon privat cosselli<sup>2</sup>.

Gayaudan le Vieux: L'autre dia.

E DIR vos ai perche<sup>3</sup>.

Rambaud d'Orange: Escotaiz.

Les verbes AVER et ESSER, avec la préposition à devant l'infinitif d'un autre verbe, servirent aussi à exprimer le futur:

Pus sap qu'ab lieys at a guerir 4.

Comte de Poitiers : Mout jauzeus.

« A l'advenement del qual tuit an a ressuscitar 5. »

Doctrine des Vaudois.

Et si per mi no us venz

Merces e chausimenz,

Tem que m'er a morir 6.

Arnaud de Marueil: La franca captenensa.

- (1) Aimerai-je? oui; si lui plaît et lui est gent; Et si ne lui plaît, aimer la ai également.
- (2) Puisque tant secrète êtes de moi, DIRE VOUS AI mon secret avis.
- (3) Et dire vous ai pourquoi.
- (4) Puisque sais qu'avec elle ai à guerir.
- (5) A l'avénement duquel tous ont à ressuseiter.
- (6) Et si pour moi ne vous vaine Merci et préférence, Crains que me sera à mourir.

## CONDITIONNEL.

Tous les verbes ont leur conditionnel en 11, 148, 14, etc., ajoutés à l'infinitif.

Les verbes en AR ont un double conditionnel.

AMAR IA, IAS, IA, etc. AM ERA, ERAS, ERA, etc.

Plusieurs verbes en er ou re ont un second conditionnel en gra, tels que:

| INFIN.           | DOUBL    | Е СО | NDIT.   | P.   | ART. PASSÉ. |
|------------------|----------|------|---------|------|-------------|
|                  |          | Pag. |         | Pag. |             |
| Aver             | avria    | 263  | agra ·  | 53   | agut        |
| Beure            | beuria   |      | begra   |      | begut.      |
| Cogler           | colria   |      | colgra  |      | colgut.     |
| Conoscer         | conoiria |      | conogra |      | conogut.    |
| Dever            | devria   | 142  | degra   | 27   | degut.      |
| Mover            | movria   |      | mogra   |      | mogut.      |
| Nocer            | noceria  |      | nogra   |      | nogut.      |
| Plazer           | plaseria | 92   | plagra  | 224  | plagut.     |
| Poter            | poiria   | 157  | pogra   |      | pogut.      |
| Segre            | seigria  |      | segra   |      | segut.      |
| Tener            | tenria   |      | tengra  |      | tengut.     |
| $\mathbf{Valer}$ | valria   |      | valgra  |      | valgut.     |
| $\mathbf{Voler}$ | volria   | 53   | volgra  | 77   | volgut.     |
|                  |          |      |         |      |             |

D'autres verbes, tels que venir, ont aussi ce double conditionnel:

VENIR VENRIA VENGRA VENGUT.

Et d'autres, tels que saber, ont a et 14 : Sapra, sapria Les soustractions subies par le futur ont aussi lieu pour le conditionnel.

# IMPÉRATIF ET SUBJONCTIF.

Il y a peu d'observations à faire sur ces deux modes. Le verbe saper, *savoir*, prend le cu intérieur, et fait sapchatz, sapchon, etc. <sup>1</sup>.

Les verbes dont les prétérits simples ou les conditionnels ont été modifiés intérieurement par des soustractions ou par des additions, conservent, à l'imparfait du subjonctif, ces modifications; mais les différentes personnes gardent leurs désinences ordinaires.

Sculement quelques pays avaient adopté la désinence AN<sup>2</sup> à la troisième personne du pluriel; ce qui m'a autorisé à indiquer cette personne en ESSEN, ESSON, ESSAN.

Mais que m plagra fezessan acordansa Dels reys que an guerr' e disacordansa, Si c'otra mar passessan est autr' an 3. Bertrand Carbonel: Per espassar.

J'avertis de nouveau que souvent les modifications intérieures, indiquées spécialement soit pour un temps, soit pour un mode, se reproduisent ou dans un autre temps on dans un autre mode.

Ainsi, quand le verbe saber fait au subjonctif saupes-

<sup>(1)</sup> Sapeha p. 32, 71, 85.Sapehatz p. 50, 65, 80, 156.Sapehon 33.

<sup>(2)</sup> Combatessan p. 98. Endreycesan p. 17. Paguesan p. 17.

<sup>(3)</sup> Mais que me plairait que fissent accord

Des rois qui ont guerre et brouillerie,

Tellement qu'ontre mer passassent cet autre an.

ses, c'est qu'il a fait saup au prétérit simple de l'indicatif, et ainsi des autres.

## DU VERBE DÉFECTIF ET IRRÉGULIER ANAR.

Il n'entre point dans mon plan d'expliquer les anomalies qui se rencontrent dans les conjugaisons d'un petit nombre de verbes romans défectifs ou irréguliers : ces détails appartiennent au dictionnaire, qui réunira les explications et les exemples.

Mais je crois convenable de présenter mes observations sur le verbe défectif et irrégulier ANAR, aller.

Je le considérerai d'abord dans sa conjugaison; Et ensuite dans son emploi assez fréquent d'auxiliaire.

# CONJUGAISON DU VERBE ANAR.

La conjugaison de ce verbe est évidemment formée de trois verbes différents :

Anar.
Ir venant d'ire.
Vader vadere.

La conjugaison d'ANAR, dans tous les temps et tous les modes que les monuments romans nous ont conservés, étant entièrement conforme aux règles générales des conjugaisons des verbes en AR, il suffit d'en faire l'observation; et je me borne à présenter le tableau de la conjugaison des temps connus des deux autres verbes.

# INFINITIF.

ir, aller.

Prés. Tan com los cavals podon ir i. ROMAN DE JAUFRE.

# INDICATIF.

Prés. Sing. Vau Vauc p. 28 je vais. p. 17. VAS tu vas.

> Sai est intratz; que vas queren 2? ROMAN DE JAUFRE.

 $V_{A}$ 81. VAL 68 il va.

Plur. VAN 28, 112.

Fut. Sing. IRAI 76. j'irai.

Qui que reman, ieu irai volentos 3.

PONS DE CAPDUEIL : So qu'hom.

TRAS tu iras.

Tu t'en iras al leopart 4.

BERTRAND DE BORN : Pois als baros. il ira.

IRA

Que ja non ira ses batailla 5.

ROMAN DE JAUFRE.

ils vont.

Plur. IREM 98. nous irons. **IRETZ** vous irez.

« Vos tretz aissi col senhor Papa 6. »

PHILOMENA, fol. 8.

- (1)Tant comme les chevaux peuvent aller.
- lei es entré; que vas cherchant? (2)
- Qui qui reste, j'irai voulant. (3)
- (4) Tu t'en iras au léopard.
- (5)Que jamais n'ira saus bataille.
- (6) « Vons irez ainsi avec le seigneur Pape.

Fur. Plur. IRAN

ils iront.

Perque n'iran trastug a perdemen 1.

Pons de la Garde: D'un sirventes.

# CONDITIONNEL.

SING.

IRIA

irais.

Que us iria contan 2.

Peyrols: Un sonet vau.

# IMPÉRATIF.

Sing. VAI p. 20, 41, 63,

vas, va.

Chanso, tu m'iras otra mar; E, per Dieu, vai m'a mi dons dir Que non es jorns qu'ieu no sospir 3.

BERN. DE VENTADOUR : En abril.

Bel Papiol, vas Savoia
Ten ton camin, e vas branditz brochan 4.

Bertrand de Born: Ara sai eu.

Quelquefois on a dit VA.

Chansoneta, va de cors A mi dons dire que t reteigna, Pois mi retener no deigna <sup>5</sup>.

PEYROLS : Del seu tort.

- (1) C'est pourquoi en iront trèstous à damnation.
- (2) Que vous irais contant.
- (3) Chanson, in m'iras outre mer; Et, par dien, va moi à ma dame dire Que n'est jour que je ne soupire.
- (4) Beau Papiol , vers Savoie
  Tiens ton chemin , et va de bric et de broc.
- (5) Chansonette, va de course A ma dame dire que te retienne, Puisque me retenir ne daigne.

Je ne dois pas omettre la forme remarquable de la jonction du pronom personnel TU, T, avec l'adverbe EN, ce qui produit VAI T EN.

Messagiers, vai t en, en via plana, A mon romieu, lai ves Viana; E digas li i.

BERN. DE VENTADOUR : Ja mos chantars.

#### SUBJONCTIF.

Sing. VAZA

j'aille.

Ar es ben dretz, pus ieu n'ai dich blasmor, Qu'el be qu'els fan laus' e vaza dizen 2.

BERTRAND CARBONEL: Per espassar.

Plur. Vazan

aillent.

Ni d'autra part no vazan entenden Qu'aisso diga per doptansa de lor <sup>3</sup>. Bertrand Carbonel: Per espassar.

ANAR CONSIDÉRÉ COMME AUXILIAIRE.

Ce verbe est auxiliaire de deux manières :

La première, lorsque ANAR précède un autre verbe placé au gérondif, c'est-à-dire un participe indécliné.

> Soven la vau, entr' els meillors, Blasman 4., Bern. de Ventadour : Quan la fuelha.

- Messager, va-t-en, en chemin facile,
   A mon pélerin, là vers Viane;
   Et dis lui.
- (2) Ores est bien juste, puisque j'en ai dit blame, Que le bien qu'ils font loue et aille disant.
- (3) Ni d'autre part n'aillent entendant Que ceci je dise par crainte d'eux.
- (4) Souvent la vais, entre les meilleurs, blâmant.

Il van disen c'amors torna en biais.... La genser am, ja no i anes doptan <sup>1</sup>.

Bern. de Ventadour : Quan la fuelha.

De totz bos pretz vos anatz meilloran<sup>2</sup>.

Arnaud de Marueil: Aissi com cel.

La seconde manière joint le verbe ANAR au présent de l'infinitif du verbe qu'il régit<sup>3</sup>.

Qu'el vai traire li caucz encontra son seguor 4. La nobla Leycon.

- « Quan l'ac pro escotada, elh li va dir que mal o disia 5. » Ригомема, fol. 59.
- « Karles anec dir ad Helias que disxes tot so que s volria, et Helias va comensar sas paraulas 6. »

PHILOMENA, fol 56.

On voit que cet auxiliaire, se confondant avec les infinitifs, leur communique le mode, le temps, et la personne, qui le modifient lui-même.

- (1) Ils vont disant qu'amour tourne en travers....
   La plus gente j'aime, jamais n'y allez doutant.
- (2) De tout bon prix vous allez améliorant.
- (3) Va li transmettre p. 89. Va li respondre p. 89. Va lor dir p. 91
  Va li dir 106. Va lur dir 129.
- (4) Qu'il va tirer les attaques contre son seigneur.
- (5) « Quand l'eut assez écontée, il lui va dire que mal cela disait. »
- (6) « Charles alla dire à Hélias que dit tout ce qu'il voudrait, et Hélias va commencer ses paroles. »

## EMPLOI DES VERBES RÉGIS PAR DES PRÉPOSITIONS.

Les participes indéclinés, ou gérondifs, qui représentent les gérondifs latins, s'emploient sans préposition ou avec la préposition EN et même avec l'article.

D'aquest' amor sui cossiros,
Vellan, e pueys somjan, dormen<sup>1</sup>.

Geoffroi Rudel: Quan lo rossignols.

Mas de so c'ai apres, Demandan e auzen, Escotan e vezen<sup>2</sup>.

ARNAUD DE MARUEIL : Rasos es.

Tant atendrai aman,
Tro morrai merceian,
Pus ilh vol qu'aissi sia 3.

Blacas: Lo bels douz temps.

Aman viu e aman morrai 4.

Pons de la garde: Ben es dreitz.

En ploran serai chantaire 5.
RAMBAUD D'ORANGE: Ar m'er.

- (1) De cette amour je suis chagrin, Veillant, et puis sougeant, dormaut.
- (2) Mais de ce que j'ai appris, Demandant et oyant, Écoutant et voyant.
- (3) Tant attendrai aimant,
   Jusqu'à ce que mourrai implorant merci,
   Puisqu'elle veut qu'ainsi soit.
- (4) Aimant vis et aimant mourrai.
- (5) En pleurant serai chanteur.

En chantan, m'aven a membrar So qu'ien cug chantan oblidar 1. FOLQUET DE MARSEILLE: En chantan.

Me vuelh en cantan esbaudir 2.

BERN. DE VENTADOUR : En aquest guai.

Soven m'aven, la nueg quan soi colgat, Que soi ab vos, per semblan, en burmen 3. Arnaud de Maruett: Aissi com cel.

AL PAREISSEN de las flors 4.

PIERRE ROGIERS: Al pareissen.

# PRÉSENTS DES INFINITIFS EMPLOYÉS AVEC DES PRÉPOSITIONS.

La plupart des prépositions peuvent être placées audevant du présent de l'infinitif; je fournirai des exemples de l'emploi de quelques-unes.

E s'ieu en amar mespren 5.

Bern, de Ventadour : Conort era.

En agradar et en voler
Es l'amors de dos fis amans 6.

Bern, de Ventadour : Chantars no pot.

- (1) En chantant, m'avient à remémorer Ce que je crois chantant oublier.
- (2) Me veux en chantant esbaudir.
- (3) Souvent m'avient, la nuit quand suis couché, Que suis avec vous, par semblant, en dormant.
- (4) An paraissant des fleurs.
- (5) Et si je en aimer me méprends.
- (6) En plaire et en vouloir Est l'amour de deux purs amauts.

Dels auzels qu'intran en Amar 1.

RAMBAUD D'ORANGE : Ab nov cor.

Per cal razon avetz sen tan venal
En mains afars que no us tornon a pro,
Et en troban avetz saber e sen 2?

Bracas: Peire Vidal.

Los joves faitz c'al prim prezem a far 3.

Rambaud de Vaqueiras: Honrat marques.

Per qu'enseignarai ad amar Los antres bos domneiadors 4.

Banbaud d'Orange: Assatz sai.

Quar d'aqui mov cortezia e solatz, Enseignamenz e franqueza e mesura, E cor d'amar e esforz de servir<sup>5</sup>.

Arnaud de Maruell: A gran bonor.

Il est même à remarquer que la préposition PER, précédant l'infinitif, a le même sens qu'avait en latin la préposition ad suivie du gérondif en DUM.

- (1) Des oisels qui entrent en aimer.
- (2) Pour quelle raison avez seus tant vénal

  En maintes affaires qui ne vons tourneul à profit,

  Et en tronver avez savoir et seus ?
- (3) Les vaillants faits que an commencement primes à faire.
- (4) Ponr quoi enseignerai à aimer Les autres bons galants.
- (5) Car de là ment conrtoisie et plaisir, Instruction et franchise et retenue, Et volonté d'aimer et effort de servir.
- (6) Per ancire p. 115. Per aver p. 124. Per emblar p. 141.

  Per far 53, 114. Per gandir 68. Per soffrir 46.

Car al savi cove

Que s'an' ades loinhan,

Per mielhs saillir enan 1.

Bern de Ventadour: Pus mi preiatz.

#### VERBES EMPLOYÉS IMPERSONNELLEMENT.

L'emploi des verbes, sans leur donner un sujet apparent, est très-familier à la langue romane<sup>2</sup>.

Le verbe employé impersonnellement est toujours à la troisième personne du singulier.

Respondez mi : Per cal razon
Reman que non avetz chantat<sup>3</sup>?
Bern. de Ventadour : Peirols.

S'aguem paor, no us o cal demandar 4.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Honrat marques.

Joves deu far guerra e cavalaria, E, quant er veillz, taing ben qu'en patz estia <sup>5</sup>.

Rambaud de Vaqueiras: Del rei.

- (1) Car au sage convient
   Qu'il s'aille présentement reculant,
   Pour mieux sauter en ayant.
- (2) Aven p. 152. Cal p. 139, 140. Taing 152. Cove 50. Endevenc 86. Play 50.
- (3) Répondez moi : Par quelle raison Reste que n'avez chanté ?
- (4) Si eûmes peur, ne vous le chaut demander.
- Jeune doit faire guerre et chevalerie,
   Et, quand il sera vieux, convient bien qu'en paix reste.

Que, si nos fossem loyal, Tornera ns ad honor gran 1. Folquet de Marseille: Chantar mi.

« Nos cove qu'estiam saviament, e que nos guardem que no nos pusquan dessebre 2. » Philomena, fol. 21.

# SUPPRESSION DES PRONOMS PERSONNELS . SUJETS DES VERBES.

A l'imitation de la langue latine, il arriva souvent que la langue romane n'exprima point les pronoms personnels qui étaient les sujets des verbes.

El si ... m partetz un juec d'amor,
... No sui tan fatz
... No sapcha triar lo melhor
Entr' els malvatz 3.
Comte de Poitiers: Ben vuelh.

Cette forme de la langue romane est si commune, qu'il suffira de renvoyer aux exemples qu'offrent les citations rapportées dans cette grammaire.

- (1) Que, si nous fussions loyaux, Tournerait à nous à honneur grand.
- (2) « Nous convient que soyons sagement, et que nous gardions que ne nous puissent décevoir. »
  - (3) Et si (vous) me départez un jeu d'amour, (Jr) ne suis tant fol Que (Jr) ne sache trier le meilleur Entre les mauvais.

J'en rassemble quelques-uns en les rangeant par personnes.

# PREMIÈRES PERSONNES.

## SINGULIER.

| Tant vos ai cor.          | — Tant .  | je vous ai cœur.               | p. 3. <sub>f</sub> |
|---------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|
| Savis e fols sni.         | — Sage e  | et fol je suis.                | 43                 |
| Per vos cui ador.         | - Par vo  | ous que 1' adore.              | 34                 |
| E vuoill saber.           | — Et je   | veux savoir.                   | 27                 |
| Per vostr'amor chan.      | - Pour    | votre amour je cha             | nte. 28            |
| Plus no us deman.         | — Plus J  | E ne vous demand               | e. 35              |
| E conosc mals e bes.      | — Et je   | connais maux et b              | iens. 43           |
| Totz temps no trobava     | — Tous    | temps je ne trouva             | is. 150            |
| An $\epsilon$ non agui.   | — Jamai   | s je u'eus.                    | 97                 |
| Estat ai dos ans.         | — Été J'  | ai deux ans.                   | 32                 |
| Ni no fui mieus.          | — Ni je   | ue fus mien.                   | 97                 |
| Trobei la molher.         | - Je tro  | ouvai la femme.                | 37                 |
| D'aqno qu' amiey.         | — De ce   | que J' aimai.                  | 131                |
| Car comprei.              | - Cher    | J'achetai.                     | 49                 |
| Anc no la vi.             | - Onequ   | ues je ne la vis.              | 79                 |
| S'anc li fi tort.         | — Si one  | eques JE lui fis tor           | ι. 71              |
| Li serai hom.             | — Je lui  | i serai homme.                 | 41                 |
| Cantarai d'aquest.        | - JE ch   | anterai de ces.                | 34                 |
| Dirai un vers.            | — Je dir  | rai un vers.                   | 44                 |
| Un sirventes farai.       | — Un si   | rvente je ferai.               | 44                 |
| E mantenrai.              | — Еt је   | maintiendrai.                  | 17                 |
| Totz temps vos amaria     | - Tous    | temps je vous aime:            | rais. 32           |
| Quant de vos volria.      | — Quan    | t de vous je voudr             | ais. 53            |
| A vos volgra mostrar.     | — A vou   | s je voudrais mont             | rer. 19            |
| Jamais no jassa be.       | — Jamai   | s je ne repose biei            | 1. 75              |
| E s' agues mais.          | — Et si s | ı' eusse davantage.            | 138                |
| Qu'en vos trobes.         | — Qu'en   | ı vous je trouvasse            | . 15 I             |
| De que us fezes preser    | — De qu   | ioi je vous fisse prés         | sent. 138          |
| Un baisar li pognes tolre | - Un ba   | iser 11 lui puss <b>e e</b> nl | ever. 82           |

## PLURIEL.

| Emperador avem.  | _ | Empereur nous avons. P.       | $5_{2}$ |
|------------------|---|-------------------------------|---------|
| Car si non em.   | _ | Car si nous ne sommes.        | 179     |
| Qu' anam queren. |   | Ce que nous allons cherchant. | 140     |
| Dos jorns estem. |   | Deux jours nous fumes.        | 163     |
| Trobat avem.     |   | Trouvé nous avons.            | 37      |
| Ni vedarem.      |   | Ni nous défendrons.           | .93     |
| E sabrem quan.   | - | Et nous saurons quand.        | 141     |

# SECONDES PERSONNES.

## SINGULIER.

| 96 |
|----|
| 60 |
| 04 |
| ο5 |
| 07 |
| c  |

#### PLURIEL.

| Si voletz al segle plazer. | _ | Si vous voulez au siècle plaire. | 49    |
|----------------------------|---|----------------------------------|-------|
| Per so devetz.             | _ | Pour cela vous devez.            | 74    |
| S' aucizetz selui.         | _ | Si vous tuez celui.              | 144   |
| Menassas que fasiatz.      | _ | Menaces que vous faisiez.        | 107   |
| So don m'avetz dit.        |   | Ce dont vous m'avez dit.         | 52    |
| Qu' en veiretz.            | _ | Ce que vous en verrez.           | 87    |
| Quan m'auretz dat.         | _ | Quand vous m'aurez donné.        | $5_2$ |
| Domna , be degratz.        |   | Dame, bien vous devriez.         | 132   |
| Que que m comandetz.       | _ | Quoi que vous me commandiez.     | 86    |
| Que m prendatz.            | _ | Que vous me preniez.             | 35    |
| Oue m fezessetz.           |   | Que vous me fissiez.             | 42    |

# TROISIÈMES PERSONNES.

#### SINGULIER.

| Pus blanca es.       |   | Plus blanche ELLE est | 52 |
|----------------------|---|-----------------------|----|
| Meillers que non es. | _ | Meilleur qu'il n'est. | 53 |

| OBSERVATIONS            | s | UR LES VERBES.                | 237   |
|-------------------------|---|-------------------------------|-------|
| Car so m veda.          | _ | Car cela ELLE me défend. p    | . 78  |
| No fai semblan.         |   | ELLE ne fait semblant.        | 78    |
| Don mi det.             |   | Dont ELLE me donna.           | 78    |
| Quan venc.              |   | Quand 11 vint.                | 90    |
| Quan l'ac pres.         |   | Quand 11 l'eut pris.          | 72    |
| Quan l'aura joguat.     | _ | Quand 11 l'aura joué.         | 141   |
| Non er de mi.           | - | Ir ne sera de moi.            | 181   |
| Que sapcha far.         | _ | Qu'il sache faire.            | 71    |
| PLURIEL.                |   |                               |       |
| Quan ajoston.           |   | Quand 11s amassent.           | 76    |
| Comenson a lo Iapidar.  | _ | Ils commencent à le lapider.  | 73    |
| Passatge qu' an si mes. | _ | Passage qu'ils ont ainsi mis. | 28    |
| Avol vida anran.        | _ | Lâche vie 11s auront.         | 48    |
| Cobrat l'auran.         | _ | Recouvré 11s l'auront.        | 2 2 I |
| Que non aion.           |   | Qu'ils n'aient.               | 73    |
| D'autra part no vazan.  |   | D'autre part 11s n'aillent.   | 75    |

# PRÉSENT DE L'INFINITIF FAISANT LA FONCTION DE L'IMPÉRATIF.

Quelquefois le présent de l'infinitif remplaça la seconde personne de l'impératif, sur-tout quand le verbe était précédé d'une négation; mais cette forme se rencontre rarement.

> Enamps li dis : Non temer, Maria; Car lo sant sperit es en ta conpagnia . La nobla leycon.

(1) Aussitôt lui dit : Non craindre, Marie; Car le saint esprit est en ta compagnie. La belha cui non aus preyar,
Tan tem falhir al seu voler!
Per qu'ie'n planc e'n sospire:
Ai! amors, no m'aucire <sup>1</sup>.

PLYROLS : Tot mon englenh

# SECONDES PERSONNES DU PLURIEL A LA PLACE DES SECONDES PERSONNES DU SINGULIER.

On a vu précédemment que vos était presque toujours employé au lieu de TU; par suite de cette règle, les verbes devant lesquels vos se trouve placé, quoique ne désignant qu'une seule personne, prennent le pluriel.

Cependant les adjectifs qui se rapportent au pronom restent au singulier.

Je choisis pour exemple ces vers qui s'adressent évidemment à une seule personne :

> Peirols, com avetz tan estat Que non fezest vers ni chanson? Respondez ni : Per cal razon Reman que non avetz chantat?? Bern, de Ventadour : Peirols com avetz.

Il y a même peu d'exemples de l'emploi de la seconde

- (1) La belle que n'ose prier,
   Tant crains faillir à son vouloir!
   Pourquoi j'en plains et en soupire :
   Ah! amonr, ne me tuer.
- (2) Peirols , comment avez tant été
  Que ue fites vers ni chanson ?
  Répondez moi : Par quelle raison
  Reste que n'avez chanté ?

personne du singulier soit dans les poésies des troubadours, soit dans les autres écrits.

VERBES AU SINGULIER, QUOIQU'ILS AIENT PLUSIEURS SUJETS.

C'est un caractère particulier à la langue romane que de mettre assez souvent au singulier le verbe auquel s'attachent plusieurs sujets.

Per que prez, e cortesia,

E solaz torna en non chaler 1.

Bern, de Ventadour : Ges de chantar.

Lo bels douz temps mi platz,

E la gaya sazos

E 'l chans dels auzelos 2.

BLACAS: Lo bels douz temps.

Dieus sal vos, en cui es assis Mos joys, mos desportz e mos ris<sup>3</sup>. Arnaud de Marueil: Dona sel que-

Per la bona comensansa Mi ven jois et alegransa 4.

BERN. DE VENTADOUR : Ab joi mov

- (1) Pour quoi prix, et courtoisie, Et plaisir tourne en non chaloir
- (2) Le beau doux temps me plait,
  Et la gaie saison
  Et le chant des oiselets.
- (3) Dieu sauve vous, en qui est placé
  Ma joie, mon contentement et mon rire!
- (4) Par le bon commencement Me vient joie et alégresse.

Tal y a qui an mais d'orguelli, Can grans jois ni grans bes lor ve :. Bern, de Ventadour : Quau par la flors.

VERBES AU PLURIEL, QUAND UN NOM COLLECTIF
EST LE SUJET.

On trouve parfois au pluriel non seulement les verbes dont un nom collectif est le sujet, mais encore les pronoms personnels qui se rapportent à un nom collectif.

> Amor Blasmon, per non saber, Fola Gens, mais lei non es dans 2.
>
> Bern. de Ventadour: Chantars no pot.

La forme suivante est remarquable : AB, avec, est considéré comme conjonction :

E pueis lo reis, ab sos baros, Pueion, e lor spazas ceinzon<sup>3</sup>.

Roman de Jaufre.

Voici un exemple de pronoms personnels au pluriel, lorsqu'ils se rapportent à un nom collectif:

leu o dic per chastiamen Al rei Johan, que pert sa GEN. Que no LOR secor pres ni loing 4.

BERTRAND DE BORN: Quau vei lo temps.

- Tels y a qui ont plus d orgueil,
   Quand grande joie et grand bien leur vient.
- (2) Amour blàment, par non savoir, Folle gent, mais à lui n'est dommage.
- (3) Et puis le roi, avec ses barons, Montent, et leurs épées ceignent.
- (4) Je le dis pour cuseignement
  An roi Jean, que perd sa gent
  Vù que ne leur aide près ni loin.

DU QUE CONJONCTIF ENTRE LES VERBES. 241

Je terminerai mes différentes observations sur les verbes, en parlant du que conjonctif.

# DU QUE CONJONCTIF ENTRE LES VERBES.

Pour exprimer l'effet de l'action d'un verbe sur l'autre, souvent la langue latine plaçait à l'infinitif le verbe sur lequel cette action était transmise, et alors le sujet de ce dernier verbe ne pouvait être qu'à l'accusatif.

D'autres fois la langue latine transmettait cette action par le moyen des particules ut et ne, etc., quod et quia, etc.; et le verbe soumis à l'action devait ordinairement être au subjonctif.

Pour ces différentes opérations grammaticales, la langue romane adopta QUE, pronom conjonctif indéclinable. Ce QUE, permettant aux sujets du second verbe de conserver le signe qui les caractérisait, ôta toute amphibologie, et laissa ce second verbe au mode indiqué par la forme ordinaire du discours.

Ce que conjonctif indéclinable servit donc à transmettre l'action d'un verbe sur l'autre.

Employé par la langue romane, et par les autres langues de l'Europe latine, il remplaça à-la-fois et la forme grammaticale, que les modernes ont appelée la règle du QUE RETRANCHÉ, et les nombreuses particules qui, dans la langue latine, étaient le lien de communication d'un verbe à un autre.

Cette forme de la langue romane est, à certains égards, préférable à l'emploi que les Latins faisaient de leur infiuitif. Elle ajoute à la clarté, elle sert à indiquer plus précisément différentes modifications de la pensée et du discours. En effet, les temps de l'infinitif latin n'offraient pas assez de nuances, pour rendre exactement quelquesunes des modifications qu'a exprimées la langue romane, modifications qui, dans les divers modes, distinguent si heureusement le présent, de l'imparfait; le prétérit simple, du prétérit composé; le prétérit, du plus-que-parfait; etc. Quelquefois le que conjonctif roman est sous-entendu.

QUE CONJONCTIF ROMAN REMPLAÇANT LE QUE

E sai que fauc faillensa ,

Quar non am per mesura 2.

Bern. de Ventadour : Quan lo dous temps.

E conosc be que ai die gran follatge 3.

Bern. de Ventadour : Quan vei la flor.

Ans vey qu'ades ereis ma dolors 4.

Annaud de Marueil : Ab pancieu.

Mais aisso no us esta be

Que m fassatz tot jorn maltraire 5.

Bern. de Ventadour: Amors que.

- \_1, Sai que... p. 18. Crei que... p. 146. Mermi que... p. 91.
  Sabem que... 157. Conoscatz que... 150. Es vers que... 123.
- (2) Et sais que fais faute,
  Parce que n'aime par mesure.
- (3) Et connais bien que ai dit grande folie.
- (4) Ains vois que toujonrs croît ma douleur.
- (5) Mais ceci ue vous est bien Que me fassiez tout jour maltraiter.

# DU QUE CONJONCTIF ENTRE LES VERBES. 243 Ma costum' es que fols tos temps folleia 1, BERN. DE VENTADOUR: Quan vei la flor.

QUE CONJONCTIF DANS LE SENS D'UT, NE, ETC. 2.

Per merce us prec que us playa Qu'ieu vos am ses cor vayre; No vulhatz qu'ieu dechaya<sup>3</sup>.

BERN. DE VENTADOUR: Si la belha.

Meillz qu'eu no dic, vos prec que m'entendatz 4.

Arnaud de Maruell: Aissi com cel.

E selh que de mi l'apenra Guart si que res no mi cambi 5. Geoffroi Rudel: No sap chantar.

# QUE conjonctif dans le sens d'EO QUOD, QUIA, etc.

Alberguem lo tot plan e gen,

Que ben es mutz 6.

Conte de Poitiers : En Alvernhe.

- (1) Mais coutume est que fol tous temps folâtre.
- (2) Prec que Prezicon que p. 73. Taing que p. 94. p. 67. Preiatz qu'ieu 59. Soffrissetz que 40. Maritz soi que 150. Ai paor que 35. Li plai que 101. Endevenir que 178
- (3) Par merci vous prie que vous plaise
  Que je vous aime sans cœur changeaut;
  Ne veuillez que je déchoie.
- (4) Mieux que je ne dis, vous prie que m'enteudiez.
- (5) Et celui qui de moi l'apprendra Garde soi que rien ne me change.
- (6) Aubergeons le tout simplement et gentement, Vû que bien est muet.

Ni contra mi malvat conselli non creia, Qu'en sui sos hom liges on que m'esteia 1. BERN. DE VENTADOUR : Quan vei la flor.

Tristans, ges non aurez de me, Ou'ieu m'en van marritz, no sai on 2.

BLRN, DE VENTADOUR : Quan vei la laudeta.

Maritz, que marit fai sofren, Den tastar d'altretal sabor, Que car den comprar qui car ven 3. Pierre D'Auvergne : Bella m'es la flors.

Gardatz s' ieu l'am ses tot cor trichador, Qu'el mon non ai tan mortal enemic, S' ieu 'I n'aug ben dir, no 'I n'aya per senhor 4.

Pons de Capdueil : Astrucs.

E si us fols li ditz mal per foilia, Jes per aisso no i s tenga per blasmatz; Enanz s'en deu tener per ben lausatz, Que blasmes es del fol al pro lauzors 5. CADENET : De nuilla ren.

Souvent des manuscrits offrent la variante de QUAR, CAR, au lieu de ce QUE.

- (1)Ni contre moi manyais conseil ne croie. Vù que je suis son homme-lige où que je sois.
- (2) Tristan , aucunement n'anrez de moi , Vû que je m'en vais marri, ne sais où.
- Mari, qui mari fait souffrant, (3) Doit tâter de telle saveur, Vù que cher doit acheter qui cher vend.
- Regardez si je l'aime sans tout cœur tricheur, ( i. Vù qu'au monde n'ai tant mortel ennemi, Si je lui en onis bien dire, que ne l'en aie pour seigneur.
- Et si un fol lui dit mal par folie, 5) Aucunement pour ceci n'v se tienne pour blâmé; An contraire s'en doit tenir pour bien loué, Vû que blâme est du fou au preux louange.

### QUE sous-entendu en la langue romane.

Ben sapchatz ... s'ieu tan non l'ames. Ja no sanpra far vers ni sos 1. Peyrols: Chantarai pus.

Non cug ... digua que anc auzis Meillors motz trobatz luenh ni prop?.

Prerre d'Auvergne : Cui bon vers.

Tuit sels que m pregan qu'ien chan, Volgra ... 'n saubesson lo ver<sup>3</sup>. Bern. de Ventadour : Tuit sels que.

Non estarai ... mon chantar non esparja4.

Bertrand de Born: Non estarai.

Miels fora ... fosses campios 5.

Bertrand de Born : Maitolin.

Ben volgra ... mi dons sabes Mon cor, aisi com eu 'l sai 6. Pierre Rogiers : Ben volgra.

Ni no sembla ... sia corals amics 7.

Bern, de Ventadous : Belh Monruelli.

- Bien sachez Que, si tant ne l'aimasse,
   Jamais ne saurais faire vers ni sons.
- (2) Ne pense que dise que oncques ouïtes Meillenrs mots trouvés loin ni près.
- (3) Tous ceux qui me prient que je chante, Voudrais qu'en sussent le vrai.
- (4) Ne resterai que mon chanter ne répande.
- (5) Mieux scrait que fusses champion.
- (6) Bien voudrais que ma dame sút Mon cœur, ainsi comme je le sais.
- (7) Ni ne semble que soit cordial ami.

Ans tem de lieys ... m'aya per ergulhos 1.

GIRAUD le ROUX : Aujatz la.

E no vuelh ... sia grazitz

Mos sirventes entr' els flax nualhos,

Paubres de cor e d'aver poderos 2.

Bernard de Royenac : Ja no vuelh.

Sapchatz ... gran talent n'auria Que us tengues en loc de marit<sup>3</sup>. Comtesse de Die : Estat ai.

L'emperaires volgr' ... agues la crots preza . E qu'a son filh l'emperis remazes 4.

Austore d'Arlac : Ai! Dieus per.

J'aurai bientôt occasion de parler du QUE placé après les conjonctions, ou employé comme adverbe de temps.

Je déclare de nouveau qu'il m'eût été facile d'indiquer d'autres légères modifications, soit accidentelles, soit ordinaires, qu'on rencontre parfois en quelques modes, en quelques temps, et en quelques personnes d'un petit nombre de verbes.

\*\*\*\*\*

Mais j'ai rejeté des détails trop minutieux.

- (1) Mais craius d'elle que m'ait pour orgueilleux.
- (2) Et ne veux QUE soit agréé
   Mon sirvente parmi les lâches non vaillants ,
   Pauvres de cœur et d'avoir puissants.
- (3) Sachez QUE grand desir en aurais Que vous tinsse en lieu de mari.
- (i) L'empereur voudrais qu'eût la croix prise, Et qu'à son fils l'empire restât.

## CHAPITRE VII.

### ADVERBES, PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS.

JE range sous un même titre les adverbes, les prépositions, les conjonctions, et les autres semblables éléments du discours; parce que, selon le rang qu'ils occupent dans la phrase, leurs fonctions changent quelquefois : ainsi certains adverbes, suivis du QUE, deviennent conjonctions; et certaines prépositions le deviennent aussi, lorsqu'elles sont immédiatement suivies du même QUE; et enfin les prépositions employées d'une manière absolue, et sans soumettre un nom quelconque à leur régime, deviennent adverbes.

Ces rapports intimes ont été cause de l'embarras que plusieurs grammairiens ont éprouvé, quand ils ont voulu classer ces divers éléments du discours.

Dans la langue latine, post était tour-à-tour adverbe et préposition, et, suivi de QUAM, devenait conjonction .

(1) Adv. « De Capitone post viderimus. » C1c. pro Sex. Rosc. Amer. 3o.

Prép. Postque brevem rescribe moram.
Ovid. De Aite amandi, III v. 473.

CONJ. Tum, POSTQUAM ad te venit, mensis agitur hie jam septimus. Ten. Hec. act. 111, sc. 3, v. 3 į. Dans la langue romane, et dans les autres langues de l'Europe latine, il est quelquefois des mots qui offrent les mêmes variétés.

Je parlerai d'abord des adverbes;

Ensuite, des prépositions;

Et ensin, des conjonctions, négations, interjections: etc.

A mesure que les adverbes, les prépositions et conjonctions passèrent de la langue latine dans la nouvelle langue, ils reçurent souvent l'adjonction d'une préposition romane, et notamment des prépositions A, DE, EN.

Ainsi d'intus vint intz, ins, auquel fut ajouté de, qui produisit de ins, dans; et même, par reduplication de la préposition de, fut formé dedins, dedans.

De satis latin vint satz, qui reçut l'a, et forma asatz, assez.

Versus latin fit d'abord vers, vers, et les prépositions de et en, jointes à vers roman, produisirent devers, envers.

En parcourant la nomenclature des principaux adverbes, des principales prépositions, et des conjonctions, qu'on ne soit pas surpris de trouver ce rapprochement de différentes prépositions.

Avant de présenter les tableaux des principaux adverbes, des principales prépositions, et des diverses conjonctions, je crois utile de placer ici des détails qui expliqueront la manière dont la langue romane a formé ces nombreux éléments du discours, en les dérivant presque toujours de la langue latine.

Ces détails auront un double avantage : d'une part,

ils présenteront l'origine et la dérivation du mot qui en sera l'objet; et de l'autre, ils montreront le rapport des adverbes, prépositions, ou conjonctions, qui ont une origine ou une dérivation commune.

Voici des observations successives sur les principaux adverbes, sur les principales prépositions, et sur les différentes conjonctions.

#### AB, A, avec.

Cette préposition AB se trouve dans les plus anciens monuments de la langue romane :

« AB Ludher nul plaid nunquam prindrai 1. » Serment de 842.

Ella AB Boeci parlet ta dolzament 2.

POEME SUR BOECE.

Ab vos estay on qu'ieu esteia; La nueg e'l jorn ab vos domneya<sup>3</sup>.

Arnaud de Marueil: Ab vos estay.

Quelquesois cette préposition quitte le B, selon les manuscrits ou la prononciation locale; alors A seul signifie avec:

Que 'l meiller es, et ab mais de beutat.
D'autra domna; e es a dreit jujatz 4.

Pistoleta: Sens e sabers.

- (1) « Avec Lothaire nul traité ne oncques prendrai. »
- (2) Elle avec Boece parla tant doucement.
- (3) Avec vous suis où que je sois; La nuit et le jour avec vous courtise.
- (4) Que la meilleurc est, et avec plns de beauté. Qu'autre dame; et est avec droit jugé.

Qu'estat ai en tal marrimen, Qu'a pauc no m'an mort li sospir 1. Gaucelm Faidit : Ab chantar.

Que s'il maire 'l sabia, batria l'a bastos 2.

Sordel: Planher vuelh.

Lai a Melhau, on solia tener, Qu'el coms li tolh ses dreg, e a gran tort. E Marcelha li tolh a gran soan 3.

Bertrand de Born: Un sirventes farai.

Qu'assatz val mais morir, al mon semblan, Que toz temps viure a pena et a afan 4. Peyrols: Pois entremis me.

A penas sai dir oc ni no 5.

Pons de Capduett: S' anc fis ni dis.

On trouve parfois AM, AMB, pour AB:

« Am l'ajntori de Dieu 6. »

PHILOMENA, fol. 35.

« Et aqui atrobero lor fraire Thomas et l'arsevesque Turpi AMB elhs 7. » PRILOMENA, fol. I.

Il serait difficile d'expliquer d'où vint cette préposition.

- (1) Qu'été ai en tel chagriu , Qu'avec peu ne m'ont tué les soupirs.
- (2) Que si la mère le savait, battrait le avec bâtou.
- (3) Là à Millan, où accoutumait tenir, Que le comte lui ôte sans droit, et avec grand tort. Et Marseille lui ôte avec grand mépris.
- (4) Qu'assez vaut plus mourir, à mon avis, Que tous temps vivre avec peine et avec chagrin.
- (5) Avec peines sais dire oni et non
- (6) « Avec l'aide de Dieu. »
- (7) « Et là trouvèrent leur frère Thomas et l'archevêque Turpin avec eux. »

Ce qu'on peut dire de plus satisfaisant, c'est que d'AB, racine d'habere, la langue romane a fait une préposition qui désigne la possession, l'adhérence, la manière, etc., et qui a l'effet d'approprier, de joindre, d'identifier les objets, etc.

AD, A, à.

La préposition latine passa dans la langue romane, et conserva son acception primitive.

Elle retint quelquesois le D, lorsqu'elle était placée au-devant des mots qui commençaient par une voyelle; et elle quitta toujours le D au-devant des mots qui commençaient par une consonne.

des, desse, dès, depuis; desse que, des que, dès que; ades, dese, à-présent, toujours; neis, même; anceis, au contraire.

DE 1980 latin, sous-entendu TEMPORE, forma des roman.

AD IPSum, sous-entendu TEMPUS, forma ADES 1.

(1) Ce changement d'ips en EPS ou ES est très-ordinaire; s'il fallait en donner des preuves matérielles, je citerais ces vers du poëme sur Boece, où EPS est évidemment le même que IPS:

Ers li satan son en so mandamen....
Ne ers li omne qui sun ultra la mar....
E la mors a ersament mala fe \*.

Poeme sur Boecf.

(\*) Même les satans sont en son obéissance.... Ni même les hommes qui sont outre la mer Et la mort a mêmement manyaise foi. Des fut préposition, Desse que, des que, furent conjonction, Ades, desse, adverbes.

Préposit.

Des lo temps Rollan,
Ni lai denan,
Non fo anc tan pros
Ni tan guerreian t.

Bertrand de Born : Mon chant.

CONJONCT. DESSE QUE 2 serem vengut 3.

BERTRAND DE BORN: Lo coms m'a.

El temps del premier paire,

Des our graggen les gravs 4.

Des que cregron las gens4.

Arnaud de Maruell: Rasos es.

Adverbe. S' ieu sabi' aver guizardo
De chanso, si la fazia,
Ades la comensaria
Cunheta de mots e de so<sup>5</sup>.

Bérenger de Palasol: S' ieu sabia.

- Depuis le temps de Rolland Ni là auparavant, Ne fut jamais tant preux Ni tant guerroyant.
- (2) Le manuscrit du Vatican 3794 porte, au lieu de desse que, le synonyme quant:

QUANT aqui serem vengut.

- (3) Dès que serons venus.
- (4) Au temps du premier père, Dès que augmentèrent les gens.
- Si je savais avoir guerdon
  De chanson, si la faisais.
  A l'instant la commencerais
  Gentille de mots et de son.

Adverbe. Sos homs plevitz e juratz

Serai Ades, s'a leis platz 1.

Alphonse II, roi d'Aragon: Per mantas.

Que tan no vauc, ni sai ni lai, C' ades no m tenha en son fre?.

BERN. DE VENTADOUR : En cossirier.

E en enfer n'anec dece Per nos salvar, vera merce<sup>3</sup>.

PIERRE D'AUVERGNE : Lo senher.

E qui'l bon rei Richar, que vol qu'eu chan, Blasmet per so que no paset dese, Ar l'en desmeu, si que chascus o ve C'areires trais per miels saillir chan 4.

Fologet de Marseille: Sitot me soi.

L'adverbe NEIS, même, vint du latin in IPSO:

Per que no vuelh un dia Viure desconortatz, Que, neis quan soi iratz, teu chant e m'asolatz<sup>5</sup>.

ARNAUD DE MARUEIL : Ses joi non es.

- (1) Son homme cantionné et juré Serai toujours , si à elle plaît.
- (2) Que tant ue vais, ni cà ni là, Que tonjours ne me tienne eu son frein.
- (3) Et en enfer en alla à l'instant, Pour nous sauver, vraie merci.
- (4) Et qui le bon roi Richard, qui veut que je chante, Blâma pour ce que ne passa à l'instant, Maintenant l'en dément, si que chacun cela voit Qu'arrière tira pour mieux saillir avant.
- Pour quoi ne veux un jour
   Vivre découragé,
   Vù que, même quand suis triste,
   Je chaute et me récrée.

Mas so que tolre no m podetz.

Tolre no m podetz que no us am.

Nexs s'ieu e vos o volriam,

Que no m'o cossentri' amors 1.

ARNAUD DI MARUELL: Totas bonas.

..

Anceis, d'ante ipsum.

CONJ. Senz no fo ges, Anceis fo granz foldatz. Fologet de Marseille: Per Deu amor.

Anceis m'es esquiv' e fera, On eu plus li clam merce<sup>3</sup>.

Sail de Scola: De bon gran.

DONG, ADONG, DONGX, ADONGAS, ADONGAS, alors, donc.

Du tunc latin vint dunc, et la langue romane y ajouta parfois la préposition AD, A.

On trouve, dans la basse latinité, AD TUNC<sup>4</sup>, locution qui pourrait bien être un effet de la langue romane sur la langue latine elle-même :

Adv. E dunc apel la mort ta dolzament 5.

POEME SUR BOECE.

- (1) Mais ce que ôter ne me pouvez,
  Oter ne me pouvez que ne vous aime,
  Même si moi et vous le vondrions,
  Vû que ne me le consentirait amour.
- (2) Sens ne fut aucunement, au contraire fut grande folic.
- (3) Au contraire m'est rétive et farouche.
  Où je plus lui crie merci.
- (4) AD TUNC HOS... AD TUNC 1PST.

  Plaid de 842. Ps. de l'Hist, de Langued (t. 1., p. 96)
- (5) Et alors il appelle la mort tant doucement.

Adonca era un lengage entre tota la gent  $^{\text{I}}$ . La nobla Leyçon.

Apv.

E quan lo bose reverdeya, Nais fresca e vertz la fuelha; Aboncas ien reverdey De joi, e florisc cum suelh 2. Geoffron Rudel: Lauquan lo temps.

Lanquan vei los arbres florir, Et aug lo rossignol chantar, Adonc se deu ben alegrar Qui bon' amor saup chausir<sup>3</sup>, Bern. de Ventadour: Quan la vertz.

Cant ieu la cug ades trair per amia, Adoxex la truep pus salvatg' e peior; Doxex ben es fols totz hom qu'en lor se fia 4.

Bern, de Ventadour: En amor truep.

On voit, dans l'exemple précédent, que donc est conjonction, et sert à l'argumentation, de même que or

- (1) Alors était même langage entre toute la gent
- (2) Et quand le bois reverdit,
   Nait fraiche et verte la feuille :
   Alors je reverdis
   De joie, et fleuris comme sureau
- (3) Lorsque vois les arbres fleurir.
  Et ouis le rossignol chanter,
  Alors se doit bien réjouir
  Qui bonne amour sut choisir.
- (4) Quand je la crois présentement entraîner pour amie. Alors la trouve plus sauvage et pire; Donc bien est fol tout homme qui en elles se fic.

venant d'ora, qui signifie alors, à l'heure, comme ponc:

COM.

Razon e mandamen
Ai, de leys on m'aten,
De far gaia chanso;
Doxex, pos ilh m'en somo,
Ben coven derenan
Qu'ien m'alegr' en chantan 1.
GAUGELM FAIDIT: RAZON.

ALHORS, AILHORS, ailleurs.

Cet adverbe vint du latin Alions um 2:

Ma forsa d'amor m rete Que no m laissa virar alhors 3. Arnald de Maruent: Ab pauc.

Perdre no m pot per so qu'ieu am Asllors.... C'ai fach semblan qu'Asllors m'era giratz 4. Arnaud de Maruell: Aissi com selh qu'a-

- (1) Raison et mandement
  Ai , de celle où m'adresse.
  De faire gaie chanson;
  Donc , puisqu'elle m'en semond ,
  Bien convient dorénavant
  Que je me réjouisse en chantant.
- (2) « Et si a proposito sno ALIORSUM digressi fuerint, per abbatem Anianensis monasterii corrigantur .»

TITRE de 819. PR. de l'Hist. du Languedoc, t. 1, col. 52.

- (3) Mais force d'amour me retient Qui ne me laisse tourner ailleurs.
- (4) Perdre ne me peut ponr ce que j'aime ailleurs.... Qu'ai fait semblant qu'ailleurs m'étais tourné.

ALQUES, quelquefois, parfois, aucunement.

Cet adverbe roman vint vraisemblablement d'ALiQUOties.

Pero si m sui alques forsatz 1.

BERN. DE VENTADOUR : Estat ai dos.

E si n' ai estat alques lens, No m'en den hom ochaizonar 2.

BÉRENGER DE PALASOL : S'ieu sabi 'aver.

AMON, DAMON, au haut, du haut; AVAL, DAVAL, à bas, en bas.

Ces adverbes paraissent formés de  $\mathtt{MONT}em$  ,  $\mathtt{VALL}em$  , avec les prépositions a ou de :

E la cortina se parti El temple, daval tro amon<sup>3</sup>.

La Passio de Jhesu Crist.

Tornon so qu'es damon desotz 4.

Pierre d'Auvergne : Cui bon vers.

Tro que n'aia mes te aval 5.

ROMAN DE JAUFRE.

E vai corten damon daval 6.

Roman de Jaufre,

- (1) Pour ce si me suis aucunes fois forcé.
- (2) Et si en ai été quelquefois lent. Non m'en doit on accuser.
- (3) Et le voile se fendit
  Au temple, d'en bas jusqu'eu haut.
- (4) Tournent ce qui est au haut dessous-
- (5) Jusqu'à ce que en aie mis toi à bas.
- (6) Et va courant du haut en bas.

ANT, ANS, ANZ, ABANZ, DAVAN, DEVAN, avant, devant; ENAN, DENAN, ADENANT, avant, devant; ANTAN, avant l'année, jadis; DERENAN, DESEREMAN, dorénavant; ANS QUE, avant que; ANS, ANZ, ANZ, au contraire, mais, ains.

Ces adverbes, prépositions et conjonctions viennent d'ante, combiné avec d'autres prépositions et adverbes.

Adv. « D'aquesta hora en ant 1. »

Titre de 1122. Pa. de l'Hist. de Langued. t. II, col. 422.

Autra ley d'ayci enant no devon plus aver 2.

LA NOBLA LEYGON.

E torn atras, quand eug anar enan 3.
GAUCELM FAIDIT: Maintas sazos.

Que lozenger e trizador Portes' un corn el fron denan 4.

Bern, de Ventadour : No m meraveilla.

D'aquesta hora adenant 5. »

TITRE de 1059. Pr. de l'Hist. du Langued. t. II., col. 230.

Avs est quelquefois adverbe de comparaison, et alors il est suivi du QUF ou du DE:

Qu'ANZ nos pregaran que nos lor .

BLEN, DE VENTADOUE : Amiex Bernartz.

- (1) « De cette heure en avant.
- (2) Autre loi d'ici en avant ne doivent plus avoir.
- Et tourne arrière, quand erois aller en avant.
- (4) Que médisants et tricheurs Portassent une corne au front au devant.
- (5) « De cette heure en avant. »
- 6 Qu'avant nous prieraient que nous elles

# ANTAN, d'ANTE ANNUM, signifia auparavant, jadis:

Mas eras crey so qu'antan no crezia 1.

Arnaud de Maruell: Anc m'es tau be.

Lo mals d'amor qu'avi' antan 2.

Pierre Raimond de Toutouse : Enquera eu vei.

Derenan, deserenan, venant de de hora in antea, de 1984 hora in antea, signifièrent dorénavant, désormais.

Per qu'en vir deserenan 3.

Gaucelm Faidit : Ges fora.

Prép. Qui fan, per fol' entendensa,

Ans del peccat, penedensa 4.

Folguet de Marseille : Greu feira.

Vai, Papiol, e no sias lens, A Trasinhae on sias ANS la festa<sup>5</sup>.

Bertrand de Born: Non estarai

Davan so vis nulz om no s pot celar 6.

Poeme sur Boece.

Glorios Dieus, per ta merce,
Dressa ta cara devan me 7.
Folouet de Marsellle: Senber Dieu.

- (1) Mais ores crois ce que jadis ne croyais.
- (2) Le mal d'amour qu'avais jadis.
- (3) Pour que je tourne dorénavant
- (4) Qui font, par folle idée, Avant du péché, pénitence.
- (5) Va, Papiol, et ne sois lent,A Trasinhac où sois avant la fête.
- (6) Devant son visage nul homme ne se peut celer.
- (7) Glorieux Dien , par ta merci , Lève ta face devant moi

Sos homs plevitz e juratz Serai ades, s'a leis platz, Davan totz autres senhors :.

Alphonse II, rot d'Aragon : Per mantas.

Qui vi anc mais penedensa Faire denan lo peccat<sup>2</sup>?

BERN. DE VENTADOUR : Lo temps vai.

Ans, suivi du Que, est conjonction, et signific avant que.

CONJ. Si x' Alazais

Me pregava tot an, seria lassa

Ans que m'agues conquist per aymador 3.

Bern. de Ventadour: En amor truep.

Abans que il blane puoi sion vert 4.

Pierre d'Auvergne: Abans que.

« Enans que tiresso areyre los cavals 5. »

Prilomena, fol. 115.

Quelquefois il a le sens de plutôt :

Qu'exaxs voill que pres mi tenguatz, Domna, que si m deliuravatz<sup>6</sup>.

BÉRENGER DE PALASOL : Aissi com hom.

- (1) Son homme cautionne et jure Serai toujours , si à elle plaît , Préférablement à tous autres seigneurs.
- (2) Qui vit oncques mais pénitence Faire avant le péché?
- Si dame Alazais
   Me priait tont an, scrait lasse
   Avant que m'eût conquis pour amant.
- (4) Avant que les blancs sommets soient verds
- (5) « Avant que tirassent arrière les chevaux. »
- (6) Que plutôt veux que pris me teniez.

  Dame, que si me délivriez.

Le QUE est quelquefois sous-entendu.

Ordinairement ANS, conjonction, et non suivi du QUE, signifie au contraire, mais, ains:

Qu'ieu res no vei, ni sai on so; Ans prenc lo mal e lais lo bo.

FOLQUET DE MARSEILLE: Senher Dieu.

Mas aisso non es ardimentz, Aintz es follia e non sentz<sup>2</sup>.

ROMAN DE JAUFRE.

AREIRE, DEREER, TRAS, ATRAS, DETRAS, arrière, derrière.

Ce fut en modifiant retro latin, et en y joignant les prépositions de et a, que la langue romane forma dereer et areire.

Le même retro, ou trans latin, a pu fournir tras, atras, detras.

Adv. C'an mes derer so qu'anava denan 3.

HUGUES BRUNEL: Pois lo dreich.

Molt fort blasmava Boecis sos amigs Qui lui laudaven dereer euz dias antix 4.

- (1) Que je rien ne vois, ni sais où suis; Mais prends le mauvais et laisse le bon.
- (2) Mais ceci n'est hardiesse, Ains est folie et non sens.
- (3) Que ont mis derrière ce qui allait devant,
- (4) Beancoup fort blâmait Boecc ses amis Qui le louaient derrière aux jours anciens.

Apv.

Mi mandas areire tornar 1.

Roman de Jaufre.

E torn atras, quan eng anar enan 2.

Gaucelm l'aidit: Manlas sazos.

E una femna ven detras 3.

Roman de Jaufre.

PRÉP.

E es se tras un pilar mes, E estet aqui apilatz 4. Roman de Jaufre.

Et ab aitant us nas issi Qui estava TRAS un boison 5.

ROMAN DE JAUFRE.

asatz, assatz, beaucoup, assez; pro, pron, prou, assez.

De satis latin, auquel fut jointe la préposition A, vint l'adverbe ASATZ; il prend quelquefois la particule de après lui.

Que tan son nostras terras luenh; Assatz y a pas e camis<sup>6</sup>.

GEOFFROI RUDEL : Lanquan li jorn.

E membres li qu'assatz quier qui s complanh 7.

- (1) Me mandes arrière tourner.
- (2) Et tourne arrière, quand erois aller en avant.
- (3) Et une femme vient derrière.
- (4) Et est soi derrière un pilier mis, Et resta là appuyé.
- (5) Et à l'iustant un nain sortit Qui était derrière un buisson.
- 6) Vù que tant sont nos terres loin;Assez y a pas et chemins.
- (7) Et souvint lui qu'assez demande qui se plaint.

ADVERBES, PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS.

Comte d'Urgel, Assatz avetz formen. E sivada, e bos castels, ab tors 1.

Bertrand de Born: Un sirventes farai.

Pueis an asatz gabat e ris?.

ROMAN DE JAUFRE.

Lo nostre reys assatz a de poder 3.

Bertrand de Born: Un sirventes farai.

Prox, pro eut la même acception. Il prit aussi quelquesois le de après lui:

> E aprenetz autre mestier, Que aquest avetz prox tengut 4. Roman de Jaufre.

Quar on plus la lauzaria, Del laus sol qu'en remaria, Cent domnas ne auriau pro<sup>5</sup>.

Bérenger de Palasol: S'ieu sabi'aver.

Del papa sai que dara largamen Prox del pardon, e pauc de son argen<sup>6</sup>.

Bertrand d'Alamanon: D'un sirventes.

- (1) Comte d'Urgel, assez avez froment Et avoine, et bons châteaux, avec tours.
- (2) Après qu'ont assez raillé et ri.
- (3) Le notre roi assez a de pouvoir.
- (4) Et apprenez autre métier, Vù que celui-là avez assez tenu.
- (5) Car où plus la louerais, De l'éloge seul qui en resterait, Cent dames en auraient assez.
- (6) Du pape sais qu'il donnera largement Assez d'indulgences, et peu de son argent.

S' ieu trobes plazer a vendre, E agues eron de paiar, Ben mi porion reprendre, S' ieu non l'anes acatar<sup>1</sup>.

BARTHÉLEMI ZORGI : S'ien trobes.

contra, encontra, contre, à l'opposite, envers, à l'encontre, en comparaison.

Ja no m'aia cor felon ni salvatge, Ni contra mi malvatz conselhs no creia<sup>2</sup>.

Bern. de Ventadour: Quan vei la flor

> Com la flors qu'om retrai Que totas horas vai Contra 'l solelh viran <sup>3</sup>.

> > Peyrols : D'un sonet van.

Si vol que m lays de lieys, tuelha m lo sen, E'l cor e'ls huelhs; e pueys partirai m'en, Si puesc; si no, fassa n'ilh son veiaire, Qu'encontra lieis non ai forsa ni genh4.

GAUCELM FAIDIT: Mas la bella.

- (1) Si je trouvasse plaisir à vendre, Et eusse assez de payer, Bien me pourraient reprendre, Si je ne l'allasse acheter.
- (2) Jamais ne m'ait cœur fëlon ni sanvage. Et contre moi mauvais conseil ne croic.
- (3) Comme la fleur qu'on rapporte Qui toutes beures va Contre le soleil tournant.
- (4) Si veut que me laisse d'elle, ôte moi le sens. Et le cœur et les yeux; et puis séparerai m'en. Si peux; si non, fasse en elle son semblant. Vû que envers elle n'ai force ni adresse.

ADVERBES, PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS.

Qu'issamen trembli de paor Com fai la fuelha contra 'l ven 1. Bern, de Ventadour : Non es meraveilla.

Si tot li dol e'l plur e'l marimen.... Fosson esems, sembleran tut leugier Contra la mort del jove rei Engles<sup>2</sup>.

BERTRAND DE BORN : Si tut li dol.

E vi dejos un albespi, Encontra 'l prim rai del solelli<sup>3</sup>. Gavaudan le vieux : L'autre dia

Ja mos chantars no m'er honors ENCONTRA 'I gran joi qu'ai conques 4. Bern. de Ventadour : Ja mos chantars.

cum, com, co, si com, eissi com, en aissi com, cossi, comme, comment, de même que, ainsi comme.

Ces adverbes et conjonctions furent, selon leurs différentes acceptions, dérivés des mots latins cum, quomodo, et prirent quelquesois si, aissi, en aissi romans.

Qu'er amors m'a forjujaz, no sai com 5. Perdigon : Tot temps ai.

- Qu'également tremble de peur Comme fait la feuille contre le vent.
- (2) Si tous les deuils et les pleurs et les tristesses.... Fussent ensemble, sembleraient tous légers En comparaison de la mort du vaillant roi auglais.
- (3) Et vis en bas une aubépine, A l'encontre du premier rayon du soleil.
- (4) Jamais mon chanter ne me sera honneur En comparaison de la grande joie qu'ai conquise.
- (5) Qu'à-présent amour m'a condamné, ne sais comment.

Me mostra qu'ieu cossir Quom de lieys me sovenga<sup>1</sup>. Arnaue de Maruell: La cortesia.

Quan vostra beutat remire
Fresca cum rosa en mai 2.

RAMBALD DE VAQUEIRAS: Bella domna.

Que vos e mi`n fesetz per totz lausar, Vos com senher, è mi com bacalar<sup>3</sup>.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Honral marques.

Dona, lonex temps a qu'ieu cossir Co us disses o us fezes dir Mon pessamen e mon coratge 4. Arnaud de Marueil: Dona genser.

Cum ausam donc aquesta mort atendre 5?

GALCELM FAIDIT: Cascus hom deu.

Al segle mostrarai Cossi s deu captener Qui vol bon laus aver<sup>6</sup>.

Arnaud de Marueil: Rasos es.

- (1) Me montre que je considère Comme d'elle me souvienne.
- (2) Quand votre beauté admire Fraîche comme rose en mai.
- (3) Que vons et moi en fites par tous louer. Vous comme seigneur, et moi comme bachelier.
- (4) Dame, long-temps a que je considère Comment vons disse ou vous fisse dire Ma pensée et mon desir.
- (5) Comment osons donc cette mort attendre?
- (6) Au siècle montrerai Comment se doit gouverner Qui veut honne louange avoir.

« Si com in isto pergamen es scrit et om legir i o pod 1. » ACTE de 1053. Pr. de l'Hist. de Langued. t. II, col. 224.

> Aissi col peis an en l'aigua lor vida?. Arnaud de Marueil : Aissi col pcis.

> > DE, de.

La préposition latine devint préposition romane, et eut différentes acceptions; elle exprima la propriété, la manière , etc.

> E fezetz la terr', e 'l tro. E tot quant es ni anc fo, D'un sol seing, e'l sol, e'l cel3. Pierre d'Auvergne : Dieus vera vida.

> > en, e, dans, en.

D'in, préposition latine, furent formés en, E romans, qui conservèrent la signification primitive.

L'n n'est supprimé que parfois et devant les consonnes:

Dona, que en bon pretz s'entend, Deu ben pausar s'entendensa En un pro cavalier valen 4. COMTESSE DE DIE : Ab joi.

No cuid qu'e Roma om de so saber fos 5.

POEME SUR BOECE.

- (1) « Comme en ce parchemin est écrit et on lire y le pent. »
- Ainsi comme les poissons ont en l'eau leur vie. (2)
- (3)Etfîtes la terre, et le tonnerre, Et tont quant est et oncques fut, D'un seul signe, et le soleil, et le ciel.
- 4) Dame, qui en bon prix se connaît, Doit bien placer son consentement En un preux chevalier vaillant.
- (5)Ne pense qu'en Rome homme de son savoir fût.

ENT, ENS, EN, NE, de là, en.

Cette préposition, modifiée de ces manières diverses, fut dérivée d'INDE latin :

Ja nos es obs fox i sia alumnaz; Veder enz pot l'om per quaranta ciptaz<sup>1</sup>.

POEME SUR BOECE.

Ieu m'en anarai en eyssilh 2.

Comte de Poitiers : Pus de chautar.

Tant l'am per fin' amor, Que mantas vez en plor<sup>3</sup>.

BERN. DE VENTADOUR : Tant ai.

Dona, far ne podetz a vostra guisa 4.
RAMBAUD D'ORANGE: Escotatz.

ENTRE, entre, parmi; TRO, TRO QUE, jusques, jusqu'à ce que; ENTRE QUE, MENTRE QUE, tandis que.

Ces prépositions et conjonctions furent formées de INTER, INTRA, INTRO, INTERIM latins.

Prép. E sa beutaz es entre las gensors Genser, aisi com entre foillas flors 5.

- Jamais n'est besoin que seu y soit allumé;
   Voir de là peut l'on par quarante cités.
- (2) Je m'en irai en exil.
- (3) Tant l'aime par pure amour, Que maintes fois en pleure.
- (4) Dame, faire en pouvez à votre guise.
- (5) Et sa beauté est entre les plus gentes Plus gente, ainsi comme entre feuilles fleur.

Prép. Entr'els nessis e'ls fatz Sai chausir los sanatz <sup>1</sup>.

ARNAUD DE MARUEIL : Rasos es.

Que entro a la fin del mont fora tota via cum lor 2.

LA NOBLA LEYCON.

« De Savardie TRO a Justared 3. »

ACTE de 1034. Pr. de l'hist. de Lauguedoc, t. II, col. 190.

E escorgeron me del cap Tro al talo 4.

Comte de Poitiers : En Alvernhe.

Conj. E s'aisi pert sos dregs, entre qu'es tos, Lai quant er viells, en sera vergonhos 5. Bertrand de Born: S' ieu fos.

> Qu'el cors me dis qu'ieu no chan mais, Et amors no vol que m'en lais, Mentre qu'el segl' estarai vins 6.

> > RAIMOND DE MIRAVAL : Entre dos volers.

« Mentre qu'els estavan en aquest parlamen 7. » Ригомена, fol. 12.

« Mentre Thomas levava el cors de Jhesu Xrist a la messa §. » Philomena, fol. 6.

- Entre les non savauts et les fols Sait choisir les sensés.
- (2) Que jusqu'à la fin du monde serait tonjours avec eux.
- (3) « De Savardie jusques à Justared. »
- (4) Et écorchèrent moi du chef Jusqu'au talon.
- (5) Et si ainsi perd ses droits, tandis que est jouveucel. Là quand sera vieux, en sera honteux.
- (6) Que le cœur me dit que je ne chante plus, Et amour ne veut que m'en laisse, Pendant qu'au siècle serai vif.
- (7) « Tandis qu'ils étaient en ce parlement. »
- (8) « Tandis que Thomas élevait le corps de Jésus Christ à la messe, »

Meillor amic qu'en ai Vos man en ostage, Entro qu'en torn de chai+.

Bern, de Ventadour : Lanquan vei

En ajutori lor en seran... TRO QUE recobrat l'auran 2.

Acte de 1020. Pr. de l'Hist. de Languedoc, t. II, col. 179.

E no sap ren, TRO QUE s'es pres a l'ama 3.

Bern. de Ventadour : Ben m'an perdut.

Tro est souvent conjonction, quoiqu'il ne soit pas suivi du QLE:

Me dis que tan trona TRO plou 4.

ARNAUD DANIEL: Amors e jois.

Que la gota d'aiga, quan chai, Fer en un loc tan soven, Tro cava la pera dura <sup>5</sup>.

Bern, de Ventabour : Conortera.

ENSEMS, ESSEMS, ensemble.

D'insimul latin vint cet adverbe.

Veirem, al entrar del estor, Gran ren vassalhs ensems ferir<sup>6</sup>.

BERTRAND DE BORN : Be m plai lo.

- Le meilleur ami que j'ai Vous mande en ôtage, Jusqu'à ce que je retourne de cà.
- (2) { En aide feur en seront... jusqu'à ce que recouvre l'auront.
- (3) Et ne sail rien, jusqu'à ce que s'est pris à l'hamecon.
- (4) Me dit que tant tonne jusqu'à ce qu'il pleut.
- (5) Que la goutte d'eau, quand tombe, Frappe en un lieu tant souvent, Jusqu'à ce que creuse la pierre dure.
- 6) Verrons à l'entrer de la bataille, Grand chose vassaux ensemble frapper

Que no us vey lai on ESSEMS fom 1.
RAMBAUD D'ORANGE: Er quan.

ENTORN, autour; Environ, environ.

Du verbe tornare vint entorn, d'entorn; de gyrare, qui a le même sens que tornare, vint viron, environ.

Prép. Pro ai del chan ensenhadors, Entorn mi, e ensenhairitz, Pratz e vergiers, arbres e flors 2. Geoffrot Rudel: Pro ai.

Entorn la miega nueyt3.»

PHILOMENA, fol. 78.

Qu'en breu aura environ de vii anz Que m fetz amar tant fort senez mesura 4.

GAUCELM FAIDIT: Molt a pugnat.

Que s met vinox l'aureilla 5.

Augier : Era quan.

Anv. Li enemic qui li perseguian eran moti d'entorn 6.

LA NOBLA LEYCON.

De la Francha regio
Don il es, e d'enviro 7.

RAIMOND DE MIRAVAL: Entre dos volers.

- (1) Que je ne vous vois là où ensemble fûmes.
- (2) Assez ai du chant instituteurs Autour de moi, et institutrices, Prés et vergers, arbres et fleurs.
- (3) « Environ la mi-uuit. »
- (4) Qu'en bref aura environ de sept ans Que me fites aimer tant fort sans mesurc.
- (5) Que se met autour de l'oreille.
- (6) Les ennemis qui les ponrsuivaient étaient plusieurs d'entour.
- De la française région

  Dont il est, et d'environ-

ESTIERS, ESTERS, ESTRA, autrement, hormis, outre.

Ces adverbes et prépositions vinrent d'extra latin.

Aissi com cel qu'esters non pot gandir 1.
FOLQUET DE MARSEILLE : Ben an mort.

Ges no l'aus mostrar ma dolor, Estiers adhorar, quan s'eschai Qu'ieu la vei<sup>2</sup>.

ARNAUD DE MARUEIL : A guiza.

Die en chantan ma razos, Qu'estiers no us aus descobrir So qu'ien ai e mon coratge<sup>3</sup>, Rambaud de Vaqueiras : A vos bona.

E van hi morir III M Sairasis, estiers los XI M davant (lits 4. » Philomena, fol. 109.

Mentir cuiei, mas estra grat dic vers 5.
FOLQUET DE MARSEILLE: S'al cor plagues.

foras, fora, fors, for, fors, hormis; de foras, defor, fors que, dehors, fors que.

Foris latin produisit fors roman, qui reçut tour-à-

- Mais comme celui qui autrement ne peut garantir.
- (2) Aucunement ne lui ose montrer ma douleur, Hormis adorer, quand il échoit Que je la vois.
- (3) Dis en chantant ma raison, Qu'autrement ne vous ose découvrir Ce que j'ai en mon cœur.
- (4) "Et vont y monrir trois mille Sarrasins, outre les onze mille devant dits."
- (5) Mentir crus, mais ontre gré dis vrai.

Adverbes, prépositions, conjonctions. 273 tour diverses modifications légères, et devint adverbe, préposition, et conjonction.

Adv. Ab tan cuia foras sailir...

E deforas par bels e bos...

Aissi avols hom, ben vestitz,

Es bels defors, e dins poritz t.

ROMAN DE JAUFRE.

Ieu get defor abdos mos bras 2.

Arnaud de Marueil: Dona genser.

Prép. Mas al meu chant neus ni glatz No m'ajuda, ni estatz, Ni res, fors Dieu et amors 3.

Alphonse II, roi d'Aragon : Per mantas.

Il pendutz es fora de consirers 4.

BLACAS: Eu Pellicer.

Conj. Enans sapchatz tos temps vos amarai, Fors que jamais vostres drutz no serai<sup>5</sup>.

Pierre Barjac: Tot francamen.

- (1) Cependant cuide hors saillir....
   Et dehors paraît bel et bou....
   Ainsi lâche homme, bieu vêtu,
   Est beau dehors, et au dedans pourri.
- (2) Je jette dehors l'an et l'autre mes bras.
- (3) Mais à mon chant neige ni glace Ne m'aide, ni été, Ni rien, fors Dien et amour.
- (4) Le pendu est hors de sonci.
- (5) Au contraire sachez que tons temps vons aimerai, Hors que jamais votre galant ne serai.

GAIRE, GUAIRE, beaucoup, grand chose, guères.

Cet adverbe a pu être dérivé ou de GAR, qui, dans les langues du nord, signifie beaucoup, très, exactement; ou de GRAN RE, GAN RE, que l'on trouve dans les écrits en langue romane:

Gran ren pogra d'autras donas ornar 2.

Arnaud de Marueil: Auc vas amors.

« Mas gan re de Samaritans d'aquella cioutat crezeron en el 3.

TRAD. DU NOUV. TESTAMENT : JOHAN. C. 4, V. 41.

On sent que, par cuphonie, gaire a pu être formé de gan re:

Que sciensa no pretz GAIRE, S' al ops no la vey valer 4. PIERRE D'AUVERONE: Gent es.

HOI, OI, UI, UOI, HUEI, ce jour, aujourd'hui; HER, hier; DEMAN, demain.

Ces adverbes furent évidemment formés de ноdie, негі, манè.

Lo plus rics jorns es or de la setmana 5.

Bertrand de Born: Ges de disnar.

- (1) Je parlerai bientôt de GAIRE comme négation explétive.
- (2) Grand chose pourrait d'autres dames orner.
- (3) « Mais beaucoup de Samaritains de cette cité crurent en lui. »
- (4) Que science ne prise beaucoup, Si au besoin ne la vois valoir.
- (5) Le plus beau jour est aujourd'hui de la semaine.

Or val pro mais que HER1.

AIMERI DE PEGUILLAN: Si com l'arbres.

Non es amors, ans es enganz proatz, Si uoi enqueretz, e deman o laissatz<sup>2</sup>.

BLACAS : Peire Vidal.

« Verge, de Dieu engenairitz, sias nos nuev en ajuda 3. »

PHILOMENA, fol. 15.

Mais HUEY s'oblida aco d'IER 4.

PIERRE D'AUVERGNE: De Dieu no.

Quelquesois mais se joint à huer comme il se joint à ora, or, et il signifie également désormais:

HUEIMAI seran ric portier, Que tenran porta serrada<sup>5</sup>.

BERTRAND DE BORN: Rassa m'es.

Coindas razos e novelas plazens Digam omar, e aiam bel solaz <sup>6</sup>.

Hugues Brunel: Coindas razos.

Desser hueimais, de ipsa nora hodie magis, signifie aussi désormais:

Desser Hueymais m'esbaudis 7.

PIERRE D'AUVERGNE : Al descebrar.

- (1) Aujourd'hui vant beaucoup plus que hier.
- (2) Non est amour, au coutraire est tromperie prouvée, Si aujourd'hui recherchez, et demain le laissez.
- (3) « Vierge, de Dieu engendreresse, sois nous aujourd'hui en aide. »
- (4) Mais anjourd'hui s'oublie cela d'hier.
- Désormais seront puissants portiers,
   Qui tiendront porte fermée.
- (6) Agréables raisons et nouvelles plaisantes Disons désormais, et ayons beau contentement.
- (7) Désormais m'esbaudis

Encut, encoi, de in hoc modie, en ce jour, aujourd'hui.

Si la mort nos penre o enchoy o deman<sup>1</sup>.

La nobla Leyçon.

Dona nos lo nostre pan quotidian enchoy 2.

Oratson Dominicale en Vaudois.

1, 1, 111, ); AISSI, AQUI, ici, là; SAI, LAI, çà, là.

Dibi latin, en supprimant ві (comme dans тіbi), sіbi), vint l'adverbe de lieu 1, у romans.

Cet i combiné avec AISSO, AQUO, pronoms démonstratifs employés neutralement, forma AISSI, AQUI, ici, là.

Et enfin ipsa ibi, illa ibi, produisirent sai, lai.

On trouve quelquefois LA, SA.

DE est joint fréquemment à ces sortes d'adverbes :

D'un an non 1 poiria venir<sup>3</sup>.

Comte de Poiriers: Mout jauzens.

E non 111 vuelli tornar jamais 4.
GLOFFROI RUDEL: Bellis m'es.

Mais LA on vol, AQUI s'en pren 5.
Bern. de Ventadour: Ab cor leial.

Quar d'Aqui mov cortesia e solatz 6.
Arnaud de Marteil: A gran bouot.

- (1) Si la mort nons prendra ou en ce jourd'hui ou demain.
- (2) Donne nous le notre pain quotidien en ce jourd'hui.
- (3) D'nn au n'y pourrait parvenir.
- (4) Et n'y venx retouruer jamais.
- (5) Mais là où veut, là s'eu prend.
- (6) Car de là meut courtoisie et contentement.

Vos aport aici esta lansa... E perque? ai te ren forfait, Mas car voil per aici passar t? Roman de Jaufre.

Quar qui LAI mor, mais a que si vivia; E qui sai viu, pietz a que si moria?. Pons de Capduell: Er nos sia.

Obre mos huelhs soptozamen; Gart sai e lai tot belamen<sup>3</sup>.

Arnaud de Marueil: Dona genser.

Que tan no vauc ni sai ni lai, C'ades no m tenlia en son fre 4.

Bern, de Ventadour: En cossirier.

« De Bolbona en ca e del Banchets ex la 5, »
Acte de 1034. Pr. de l'hist, de Langued, t. II, col. 190.

Prép. Qui tot quant es de sai mar conqueria, No 'l te nul pro, si fal a Dieu vilmen 6. Pons de Capdueil: Er nos sia.

- Vous apporte ici cette lance...
   Et pourquoi? ai à toi rieu forfait,
   Excepté parce que veux par ici passer?
- (2) Car qui là meurt, plus a que si vivait, Et qui çà vit, pire a que si mourait.
- (3) Ouvre mes yeux subitement; Regarde çà et là tout bellemeut.
- Que tant ne vais ni çà ni là,Que toujonrs ne me tieune en sou frein.
- (5) « De Bolbone en çà et du Banchet en là. »
- (6) Qui tont quand est de çà la mer conquerrait, Ne lui tiens nul profit, si manque à Dieu vilement.

L'adverbe on, où, se joint à LAI et SAI:

Gratar me fai LAI ON no m pru I.

Bern. de Ventadour : Ab cor leial.

DE LAI ON pres mort e dolor 2.

GAUGELM FAIDIT: Tant sui ferms.

INS, DINS, DEDINS, en, dans, dedans, au-dedans; LAINS, léans, là-dedans; SAINS, céans, cà-dedans.

Ins fut dérivé d'intus latin; dins représenta deintus, et parfois reçut la préposition de :

Prép. C'amors m'a ins el cor enclaus Vostra valor e vostra laus 3.

> Qu'anc no m'ac Norman ni Frances Dins mon ostan 4.

> > Comte de Poitiers: Farai un vers.

Deinz de mon cor encorroz e m'azire 5.

Bern. de Ventadour: Per miels cobrir.

Perqu'ieu volgra estar suau e gen Dins mon ostal, et aculhir los pros 6. Pistoleta: Ar agues.

- (1) Gratter me fait là où ne me démange.
- (2) De là où prit mort et douleur.
- (3) Qu'amour m'a en le cœur enclos Votre valeur et votre renommée.
- (4) Qu'oncques ne j'eus Normand ni Français Dans ma maison.
- (5) Au dedans de mon cœur courrouce et je hais.
- (6) Pourquoi je vondrais être doucement et gentement Dans ma maison, et accueillir les preux.

Tro lai ont es mont Oreps,

Pueis auzim dedins Bethleem 1.

Pierre d'Auvergne: Dieus vera vida.

Adv. Sitot fas de joy parvensa,

Mot ai dins lo cor irat<sup>2</sup>.

Bern. de Ventadour: Lo temps vai.

Per lo cor dedins refrescar 3.

Comte de Poitiers: Mont jauzeus.

Qu'es malvatz defors e dedins 4.

Pierre d'Auvergne : Chantarai d'aquest.

Lainz, sainz vinrent de illa intus, ipsa intus, comme lai et sai de illa ibi, ipsa ibi:

D'una donzella fo LAINZ visitatz<sup>5</sup>.

Poeme sur Boece.

Es se lainz tornatz sezer... Car no pot de lainz issir<sup>6</sup>.

Roman de Jaufre.

Cavaliers, be t tenc per ausar, Car anc sains auses intrar7.

Roman de Jauere.

- (1) Jusques là où est mont Oreb,
  Puis entendimes dedans Bethleem.
- (2) Quoique fais de joie apparence, Beaucoup ai au dedaus le cœur triste.
- (3) Pour le cœur au dedans rafraîchir.
- (4) Qui est mauvais dehors et dedans.
- (5) D'une demoiselle fut léans visité.
- (6) Est se léans tourné asseoir.... Car ne peut de léans sortir.
- (7) Chevalier, bien te tiens pour oser,
   Parce que oncques céans osas entrer.

JA, JAMAIS, JASSE, jamais, quoique.

Cet adverbe fut dérivé de Jam, Jam magis :

No m do Dieus nul be, à mon viven, S'ieu ja per re de vos amar mi tuelh 1. Arnaud de Maruett: Us jois d'amor.

E Jamais no veirai, so cre, Mon seigner lo rei, ni el me 2. Roman de Jaufre.

Cal que m fassatz, o mal o be, Vos am, e us amarai Jasse 3.

Arnaud de Marueil: Totas bonas.

Que s'anc virey vas autra part mon fre, Er sui ab vos remazutz per jasse 4.

Pons de Capquell: Miellis.

Souvent ja et mais sont séparés :

E ja no voill mais de sos pes mover 5.

Bern. de Ventadour : Quan vei la flor.

E JA non volria mais esser residatz<sup>6</sup>,

Arnaud de Maruell: Aissi com cel.

- (1) Ne me donne Dieu nul bien, à mon vivant, Si je jamais pour rien de vous aimer m'ôte.
- (2) Et jamais ne verrai, eela crois, Mon seigneur le roi, ni lui moi.
- Quel que vous me fassiez, ou mal on bien. Vous aime, et vous aimerai toujours.
- (4) Que si oncques tournai vers autre part mon frein, Maintenant suis avec vous demeuré pour jamais.
- (5) Et ja ne veux mais de ses pieds mouvoir.
- (6) Et la ne vondrais mais être réveillé.

JA peut être considéré quelquesois comme conjonction, et alors il signifie quoique, bien que:

Dona, cui pretz, e jois, e jovens guida, Ja no m'ametz, totz temps vos amerai i. Arnaud de Maruell: Aissi col peis,

C'est dans ce sens que JA, joint à SIA, a signifié quoique, soit, jaçoit:

« Karles las ac totas entendudas, JA SIA AISSO QUE elhs no s pessavo ges que elh ho agues entendut<sup>2</sup>. »

PHILOMENA, fol. 59.

Quoique and et sa signifient l'un et l'autre jamais, il existe cependant entre eux une distinction importante.

Ave n'est guères employé que pour les temps passés; Jane l'est ordinairement que pour les temps futurs:

> E JA non er, ni ANC no fo Bona dona senes merce<sup>3</sup>.

> > GIRAUD LE ROUX : Auiatz la.

Il y a pourtant des exemples de 1A employé avec le passé, et alors il signifie *jadis*:

E ai sa vist per avol drut A domna marit desamar 4.

Guillaume Adbemar : Icu ai ja.

- (1) Dame, que prix, et joic, et jeunesse guide, Quoique ne m'aimiez, tous temps vons aimerai.
- (2) « Charles les eut toutes entendues , ja soit ce qu'ils ne se pensaicnt aucunement que lui cela eût entendu. »
  - (3) Et jamais ne sera, ni oncques ne fut Bonne dame sans merci.
  - (4) Et ai jadis vu pour vil galant A dame mari désaimer.

Jos, de Jos, en Jos, en bas; sus, desus, sur, dessus.

Jusum et susum, qui avaient la même acception dans la basse latinité<sup>1</sup>, fournirent ces adverbes et ces prépositions à la langue romane.

Apv.

Qu'ien lo vi en l'ar**e**na

Jos trabucar2.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : El so que pus.

Qu'el Gastinel

Li saup gent dejotz traire 3.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS: El so que pus.

Tot l'auran abayssat en jos 4.

COMTE DE POITIERS : Pus de chantar.

L'autre fon noyritz sa Jos pres Cofolen 5.

COMTE DE POITIERS : Companho farai.

PRÉP.

Del loc alsor

Jos al terral6.

ARNAUD DANIEL: Chanson d'un mot.

(1) « Jusum vis facere Deum, et te susum. »

S. Aug. Tract. VIII, in epist. 1, Jonax

« Susum me honoras , Jusum me calcas. »

S. Aug. 1b. tract. X.

« Et posant arma sua josum. »

LEX ALAM. Tit. 45, paragr. 2, Capit. . t. 1, p. 69

- (2) Que je le vis en l'arène En bas trébucher.
- (3) Que le Gastinel
- Lui sut gentement de bas tirer.
- (4) Tôt l'auront abaissé en bas.
- (5) L'autre fut nourri ici bas près Confolens.
- (6) De lieu plus élevé

En bas an terrain.

ADVERBES, PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS.

Abv. Qu'es tan poiatz que no sap tornar jos,
Ni sus non vai, tan li par temeiros !

Folquet de Marseille: S'al cor plagues.

El pueg es desus grans et antz 2.

ROMAN DE JAUFRE.

Prép. Mas car non poc sus el serier montar 3.

Almert: En Berguedau.

E es sus el caval saillitz 4.

ROMAN DE JAUFRE.

Lo coms cui fon Belcaire
Venc al sembel
Desus un destrier vaire 5.
Rambaud de Vaqueiras: El so que pus.

justa, josta, dejosta, jouxte, proche, auprès, comme.

Cette préposition fut dérivée de JUXTA latin.

Quan par la flors JUSTA 'l vert fuelli<sup>6</sup>.

BERN. DE VENTADOUR : Quan par

Qu'ieu pretz mais jazer nutz e gen Que vestitz Josta peleri 7.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Ben sai e conosc.

- (1) Qu'est tant élevé que ue sait retourner en bas, Ni sus ne va, tant lui paraît dangereux!
- (2) L'élévation est dessus grande et haute.
- (3) Mais parce que ne put sur le cerisier monter.
- (4) Et est sur le cheval sailli.
- (5) Le comte à qui fut Beaucaire Vint au tonrnois Dessus un destrier vairon.
- (6) Quand paraît la fleur près la verte fenille.
- (7) Que je prise plus coucher nud et gentement Que vêtu comme pélerin.

DEJOSTA 'ls breus jorns e 'ls loncs sers I.

PIERRE D'AUVERGNE : Dejosta 'ls breus.

Se la bella ov jai

No m'a dejosta se 2.

BERN. DE VENTADOUR : Pois me preiatz.

LEU, vite, légèrement; BEN LEU, peut-être, bientôt.

De Lev*em* latin fut formé cet adverbe. Leu signifia *vite*, *tost*, d'après son acception primitive. En joignant ben à Leu, l'adverbe eut un sens détourné, bien légèrement, peut-être.

Car non podetz tan Leu issir <sup>3</sup>.

Roman de Jaufre.

Que qui non avezet aver Gran be, plus Leu pot sostener Afan 4.

P. RAIMOND DE TOULOUSE : Us novels.

D'amor non dei dire mas be, Quar non ai ni petit ni re, Quar BEN LEU plus no m'en cove 5.

- (1) Proche les brefs jours et les longs soirs.
- (2) Si la belle où elle gît Ne m'a auprès soi.
- (3) Car ne pouvez tant vite sortir.
- (4) Que qui non accoutuma avoir Grand bien, plus tôt peut soutenir Chagrin.
- (5) D'amour ne dois dire davantage bien,
  Parce que n'en ai ni peu ni rien,
  Car peut-être plus ne m'en convient.

ADVERBES, PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS.

E dis que al fuec s'en ira E ben leu aqui trobara Qui 'l dira novas a son grat <sup>1</sup>. Roman de Jaufre.

MAIS, MAS, MAI, plus, davantage, excepté, mais.

Ces adverbes et conjonctions vinrent de MAGIS latin.

Adv. Reis dels cortes, e dels pros emperaire Foratz, senher, s'aguessetz mais visqut 2.

Berteand de Born: Mon chant.

No 'l prec mas que s'amor m'autrei 3.

Arnaud de Maruell: Cui que fin' amors.

Mas qui may n'a ab se,
Mat de bon pretz rete 4.

Arnaud de Maruell : Rasos es.

Quar qui mais val, mais dopta far faillida 5.

Arnaud Daniel: Languau vei.

Comme adverbe de quantité, il prend les signes de comparaison que et de :

Mas vueilh murir que vivre desonratz 6.

Blacasset: Guerra mi plav

- (1) Et dit qu'au feu s'en ira
  Et peut-être là trouvera
  Qui lui dira nouvelles à son gré.
- (2) Roi des courtois, et des preux empereur Seriez, seigneur, si eussiez davantage vecu.
- (3) Ne la prie plus que son amour m'octroie.
- (4) Mais qui plus en a avec soi, Plus de bon prix retient.
- (5) Car qui plus vaut, plus craint faire faute.
- (6) Plus veux mourir que vivre deshonoré.

Apr. Qu'anc pus la vi, non aic poder en me Mas d'amar leis e de far son coman t.

Pons de Capqueil : Aissi m'es pres.

Lorsque mais signifie hormis, excepté, c'est que le signe de comparaison que ou de est comme sousentendu:

> Per que no us aus preiar mais en chantan 2. ARNAUD DE MARUEIL : Aissi com cel.

Car res no i truep mas enjan e bauzia 3. Bern. de Ventadour : En amor truep.

Mais se joint explétivement à d'autres adverbes tels que anc, huei, ja, on, etc., et les renforce.

Mais conjonction fut beaucoup en usage:

Conj. Vos amarai, vos plassa o us pes, Mais moult volgra mais que us plagues i. BÉRENGER DE PALASOL : Aissi com hom.

### MALGRAT, malgré.

Malgrat, locution employée en sens absolu, devint préposition et conjonction.

Apv. Que, mal grat vostre, us am e us amarai E, MAL GRAT MIEU; mas amors vos m'atrais. GAUCELM FAIDIT: Mais ai poinhat,

- (1) Qu'one depuis que la vis, n'eus pouvoir en moi Plus qu'aimer elle et que faire son commandement.
- (2) Pourquoi ne vous ose prier excepté en chantant.
- (3)Car rien n'y trouve hormis tromperie et trahison.
- (4) Vous aimerai, vous plaise ou vous pèse, Mais beancoup voudrais plus que vous plût.
- (5)Que, mal gré votre, vous aime et vous aimerai Et, mal gré mien; mais amour à vous m'attire.

Adv. Don, mal mon grat, sufria Penas, e dans, e dolors 1.

PETROLS: Camjat m'a.

« E Rolland passec, MAL LUR GRAT2. »

PHILOMENA, fol. 20.

Prép. « Elhs autre s'en intrero a la ciutat, malgrat de Karle 3, » Philomena, fol. 72.

Conj. Car am, malgrat qu'ieu n'aia 4.

GAUCELM FAIDIT: De faire chanso.

MANTENEN, DE MANTENEN, maintenant, incontinent, immédiatement.

Cet adverbe vint de MANU TENENS, touchant par la main, et exprima la grande proximité et pour l'espace et pour le temps.

Qu'ieu vi ja comensar un pon,
Ab una peira solamen,
Que pois veni' a complimen;
Pueis MANTENEN
Anet cazen<sup>5</sup>.

Gaucelm Faidit: S'om pognes.

- (1) Dont , mal mon gré , souffrais Peines , et dommages , et douleurs.
- (2) « Et Rolland passa, mal leur gré. »
- (3) « Les autres s'en entrèrent à la cité, malgré de Charles. »
- (4) Car aime, malgré que j'en aie.
- (5) Que je vis jadis commencer un pont Avec une pierre sculement, Qui puis venait à complément; Puis incontinent Alla tombant.

E trais sa spaza mantenen 1.

Roman de Jaufri.

Hueimais parrau li ric e ill pro E 'ls coratjos, ab ardimen, Al be ferir de mantenen<sup>2</sup>.

Pierre d'Auvergne: Lo senher que.

E Jaufre ven de mantenent A la porta per on intret<sup>3</sup>.

Roman de Jaufre.

Avec cet adverbe je placerai de manes, signifiant subitement, soudainement; il vint peut-être de mane. de bonne heure, de matin:

On non ten pro ausbercs fortz ni espes, Si lansa dreit, e pois trais de manes Sajetas d'aur, ab son arc asteiat 4.

Qu'amples vestirs porton e bels arnes; E son arditz e feron de manes 5.

Albert: Monges digatz.

- (1) Et tire son epee maintenant.
- Désormais paraîtront les puissants et les preux Et les courageux, avec hardiesse.
   An bien frapper incontinent.
- (3) Et Janfre va incontinent A la porte par où entra.
- (4) Où ne tient profit hanbert fort et épais, Ainsi lance droit, et puis tire subitement Sagettes d'or, avec son arc de corne.
- Qu'amples vétements portent et beaux harnois;
   Et sont hardis et frappent subitement.

MENS, MEINS, moins.

Ces adverbes vinrent de minus latin.

Mens preza vieure que morir, Car vieure es trop pietz de mort<sup>1</sup>.

ARNAUD DE MARUEIL : Dona sel que.

Quan plus m'esfors, e meins me val 2.

Bern. de Ventadour: Ab cor leial.

Comme plusieurs autres adverbes, mens fut employé substantivement, et reçut même l'article:

Aissi son finas beltatz,
Que mais ni meins no i cove 3.

Bern, de Ventadour: Ab cor leial.

Sitot amors me tormenta E m'auci, non o plane re, Qu'al mens muer per la plus genta 4. Sordel: Ailas! e que m fan.

A tot lo mens forma une locution adverbiale,  $\dot{a}$  tout le moins, au moins:

Que ben pot aver cavalcat

Doas legas a tot lo meintz<sup>5</sup>.

Roman de Jalfre.

- (1) Moins prise vivre que mourir,

  Car vivre est beancoup pire que mort.
- (2) Quand plus m'efforce, et moins me vaut.
- (3) Ainsi sont parfaites beautés, Que plus ni moins n'y convient.
- (4) Quoique amour me tourmente
  Et me tue, ne cela plains rien,
  Vù qu'au moins meurs pour la plus gente.
- (5) Que bien peut avoir chevauché Deux lieues à tout le moins.

MEST, PER MIEI, PER MIEG, EN MIEG, parmi, au milieu, par le milieu.

Ces prépositions furent dérivées de MEDIUM.

Car aital captenemens

No val MEST las bonas gens 1.

Bertrand de Born : S'abril e fuelhas.

Guiraut, ben volgra fos say Aquel bos costums per mest nos 2. Geoffro Rudel: Guiraut Riquier.

Troba un cavalier nafrat D'una lansa ren miei lo cors, D'outra en outra<sup>3</sup>.

ROMAN DE JAUFRE.

El rossinhols s'abandona

De chantar per mieg lo bruelli;

Belha m'es la retindida.

Que fai per mieg la giardina 4.

P. RAIMOND DE TOULOUSE: Pos lo prims.

Se combaton en mieg la via 5.

Roman de Jaufre.

- (1) Car tel gouvernement Ne vaut parmi les bonnes gens.
- (2) Giraud, bien voudrais que sût cà Ce bou usage parmi nous.
- (3) Tronve un chevalier navré
  D'une lance par milieu le corps.
  D'outre en outre.
- (4) Le rossignol s'abandonne De chanter parmi le bocage: Bel m'est le retentissement Que fait parmi le jardin
- 5) Se combattent emmi la voie.

OLTRA, ULTRA, OTRA, outre, au-delà.

D'ULTRA latin vint cette préposition.

Prép. Qu'el trametia los breus ultra la mar 1.
Poeme sur Boece.

Outra la terra Normanda,

Part la fera mar preonda<sup>2</sup>.

Bern. de Ventadous: Lanquan vei per miei.

UNCA, ONCAS, ONGAN, OAN, ANC, oneques, one; ANCMAIS, jamais; ANCSE, toujours; NONCA, jamais.

Unquam et nunquam latins fournirent ces adverbes.

E faczia veser li cec que unca non havian vist<sup>3</sup>.

La nobla Leycon.

La genser e la pus bona C'oncas vezeson miey huelh 4.

Ni no m vol ongan auzir 5.

GAUGELM FAIDIT: Lo rossinholet.
No l'auzirem doncx? non oxquax6.

PIERRE ROGIERS : Tant ai mon cor.

PIERRE RAIMOND DE TOULOUSE : Pos lo prims.

- (1) Qu'il transmettait les brefs au-delà de la mer.
- (2) Outre la terre Normande, Par la cruelle mer profonde.
- (3) Et faisait voir les avengles qui oncques n'avaient vu.
- (4) La plus gente et la plus bonne Qu'oncques vissent mes yeux.
- (5) Ni ne me veut oncques ouïr.
- (6) Ne l'ourrons donc ? non jamais.

So que no cugei far onguan<sup>1</sup>.

GAUCELM FAIDIT: Lo rossinholet.

D'un sonet vau pensan, Per solaz e per rire, Qu'eu no chantai oan<sup>2</sup>. Peyrols: D'un sonet.

Peyrols: D'un sonet.

S'ANC li fi tort, que lo m perdo 3.

Comte de Poitiers: Pus de chantar.

Mais se joint souvent à anc, et parsois à hogan:

El maior dol, las! qu'en ancmais agues 4.
GAUCELM FAIDIT: Fortz chausa.

E ja domna non perdre Hoganmai 5.

Gaucelm Faidit: Ab nov cor.

Qu'ANCSE amey joc e deport 6.

Comme de Poitters: Pus de chantar.

Que sos hom e sos servire Soi, et ai estat ancse 7. Gaucelm Faldit: Sitot ai.

Qu'ieu noquam planh, sitot me dol 8.

BERN. DE VENTADOUR: Lonc temps a.

- (1) Ce que ne crus faire jamais.
- (2) D'un sonnet vais en pensant, Ponr amusement et pour rire, Que je ne chantai oncques.
- (3) Si one lui sis tort, que le moi pardonne.
- (4) Le plus grand deuil, hélas! que je jamais eusse.
- (5) Et ja dame ne perdre oueques mais.
- (6) Que toujours aimai jeu et amusement.
- (7) Que son homme-lige et son serviteur Suis, et ai été toujours.
- (8) Que je jamais plains, quoique me fâche.

ADVERBES, PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS.

So que dis qu'a fait aillors Creza, si nonca lo jura, E so qu'en vi desacuelha<sup>1</sup>.

Pierre Rogiers: Al pareissen

A ORA, ORAS, ARA, AR, ERA, ERAS, ER, ores, maintenant.

Cet adverbe de temps et ses modifications et contractions vinrent d'HORA latin <sup>2</sup>.

Enfans, en dies foren ome fello, Mal ome foren; a ora sun peior<sup>3</sup>. POEME SUR BOECE.

Si me pregues eras la pros comtessa 4.

Bern. de Ventadour: En amor truep.

Ma la terza ley, la cal es ara al temps present<sup>5</sup>.

LA NOBLA LEYÇON.

« Lo castel de Laurag ni la forsas que ara y son ni adenan y seran <sup>6</sup>. »

ACTE de 1084. PR. de l'hist. de Langued. t. II, col. 320.

- (1) Ce que dit qu'a fait ailleurs
   Croie, si jamais le jure,
   Et ce qu'en vit désaccueille.
- (2) Dans les titres anciens de foi et hommage on lit :
- « De 1sta nora in antea. »

Acte de 1025. Pr. de l'Hist. de Languedoc, t. II, p. 179.

« De AQUESTA HORA adenant. »

ACTE de 1025. 18.

- (3) Enfants, jadis furent hommes félons, Mauvais hommes furent; à l'heure sont pires.
- (4) Si me priât à l'heure la généreuse comtesse.
- (5) Mais la troisième loi, laquelle est ores au temps présent.
- (6) « Le château de Laurag et les forteresses qui à présent y sont et dorénavant y seront. »

Mas so que Merlis Prophetizan dis Del bon rey Loys.... Ara s' esclarcis t.

GERMONDE DE MONTPELLIER : Greu m'es.

Aras pot hom conoisser e proar Que de bos fatz ren Dieus bon guizardo<sup>2</sup>. Rambaud de Vaqueiras: Aras pot hom.

Aras quan vei verdeiar 3.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Aras quan vei.

Mais er vei be que si meteis destrigua Sel qu'ab amor guerreia ni playeia 4.

SAIL DE SCOLA : Gran esfortz.

Mas eras sai ben que vers es Tal se cuia calfar que s'art 5.

ARNAUD DE MARUEIL : Si que vos.

Dans la même signification, cet adverbe peut se traduire par *tantôt*:

Mas tan a van cor e doptos, Qu'er ai lei, era non ai ges6.
BEEN, DE VENTADOUR: Ja mos chantars.

- (t) Mais cc que Merlin En prophétisant dit Du bon roi Louis.... Maintenant s'éclaireit.
- (2) Ores peut on connaître et prouver Que de bons faits rend Dieu bon guerdon.
- (3) Ores quand vois verdoyer.
- (4) Mais à présent vois bien que soi-même embarrasse Celui qui avec amour guerroye et plaide.
- (5) Mais ores sais bien que vrai est Que tel se croit chauffer qui s'ard.
- (6) Mais tant a vain courage et craintif, Que tantôt ai elle, tantôt n'ai aucunement.

Hodan nu Cet adverbe a plusieurs composés:

Encar, encaras, enqueras, etc., de in hanc horam, encore.

Creis la forsa dels Sarrasis;
Jherusalem pres Saladis,
Et encaras non es cobratz 1.

GAVAUDAN LE VIEUX: Senhors per lo.

Ges enquerras no puese serrar mas dens Qu'ieu del comte non digua sa lauzor <sup>2</sup>.

AIMERI DE PEGUILLAN : S' ieu anc chantiei.

Deslor de de IPSA ILLA HORA, latins, ou de des et L'ORA, romans, dès-lors:

Que ben conosc qu'anc re non amei tan, Com ieu fauc lei, deslora qu'ieu fui natz<sup>3</sup>.

GAUCELM FAIDIT: AFA COVE.

Anc non agui de mi poder, Ni no fui mieus deslor en sai 4. Bern. de Ventadour : Quan vei la landeta.

Quora vint de Qua Hora, quand:

No sai quora m fui endurmitz 5.

Comte de Poitiers: Farai un vers.

- (1) Croît la force des Sarrasins;
   Jérusalem prit Saladin,
   Et encore n'est recouvrée.
- (2) Aucunement encore ne puis serrer mes dents Que je du comte ue dise sa louange.
- (3) Que bien counais qu'oneques rien n'aimai tant, Comme je fais elle, dès l'heure que je fus né.
- Oncques n'eus de moi pouvoir,
   Ni ne fus mien dèslors eu çà.
- (5) Ne sais quand je fus endormi.

No sai quora mais la veyrai, Que tan son nostras terras luenh I. Geoffroi Rudel: Lanquan li jorn.

On a vu précédemment derenan, dorénavant.

ONT, ON, où; DUNT, DON, d'où, dont.

Ces adverbes de lieu vinrent de unde latin<sup>2</sup>, auquel parfois fut jointe la préposition de.

E vos queric lo dur plebs,

Tro lai ont es mont Oreps 3.

PLEBRE D'ALVERGNE: Dieus vera vida.

Pero 'l pessar no s ne part nuech ni dia; Ans es pus ferms on qu'ieu an ni m'estia4. Pierre d'Auvergne: Ab lial cor.

No sai on vaue ni on me venc 5.

Arnaud de Marueil: Dona genser.

Mors fo Mallios Torquator punt eu dig 6.

POEME SUR BOECE.

- (1) Ne sais quaud plus la verrai, Vû que tant sont nos terres loin.
- (2) Pendant le moyen âge on se servait souvent de UNDE :
- « Si potebat habere ullam scripturam aut aliam rem unde ipsas res partibus suis indicare debeat. »
  - "ACTES de 842 et de 875. Pr. de l'Hist. de Languedoc, 1. I, col. 115, 128.
  - (3) Et vous chercha le dur peuple, Jusques là où est mont Orela
  - (4) Pourtant le penser ne s'eu sépare nuit ni jour ; An contraire est plus ferme où que j'aille et je sois.
  - (5) Ne sais où vais ni d'où je viens.
  - (6) Mort fut Mallius Torquator dout je dis.

Farai un vers pon sui dolens 1.

Comte de Poitiers : Pus de chantar.

Qui gran cor a de larguezar, Saber deu pont o pod traire<sup>2</sup>.

GAUCELM FAIDIT: Cascus den.

« Quant lo vic, Karles apelec lo : E non ves 3? »

Philomena, fol. 13.

E pois d'amor mais no m cal, Non sai don ni de que chan 4. Folquet de Marseille : Chantars.

Cet adverbe de lieu on se joint à que et à Plus :

« Moble et non moble on que sia, ni qual que sia 5. »
ACTE de 1209. PR. de l'Hist. de Languedoc, t. III, col. 319.

Si qu'ab lieys es on qu'ieu an ni estia 6.

BLACAS: Bel m'es ab motz.

Mas per so chant c'oblides la dolor E 'l mal d'amor;

Et on plus chan, plus m'en sove 7.
FOLQUET DE MARSEILLE: En chantan.

C'ades me fug, on PLUS l'apel 8.

BERN. DE VENTADOUR : Ab cor leial.

- (1) Ferai un vers de quoi suis dolent.
- (2) Qui grand desir a de prodiguer, Savoir doit d'où cela peut tirer.
- (3) « Quand le vit, Charles appela le : Et d'où viens? »
- (4) Et depuis que d'amour plus ne me soucie, Ne sais d'où ni de quoi je chante.
- (5) « Menble et non meuble où que soit, et quel que soit. »
- (6) Tellement qu'avec elle est où que j'aille et sois.
- (7) Mais pour ce je chante que j'onbliasse la douleur
   Et le mal d'amour;
   Et où plus je chante, plus m'en souvient.
- (8) Que tonjours me fuit, où plus l'appelle.

OU, O, QUE, où.

D'uni latin fut formé ou, et ensuite o dans la même acception.

Et souvent le QUE indéclinable fut employé dans le sens de QUO LOCO, QUA DIE:

Lo mas o intra inz es en gran claritat 1.

Poeme sur Boece.

Cazut sui de mal en pena; E vau lai o 'l cors mi mena 2.

Bertrand de Born: Cazut sui.

Que non es jorns qu'ieu no sospir 3.

BERN. DE VENTADOUR: En abril.

E'l Lazer ressorsis vos Qu'era ja quatredians 4. Pierre d'Auvergne : Dieus vera vida.

Ieu chant que devria miellis plorar 5.

Bern. de Ventadour : Eu abril.

Estat aurai estas doas sazos Que non chantey, e fas hy mon dampnatge<sup>6</sup>. GULLAUME DE SAINT-DIDIER: Estat aurai.

- (1) La demeure où entre dedans est en grande clarté,
- (2) Tombé suis de mal en peiue; Et vais là où le cœur me mène.
- (3) Que n'est jour où je ne soupire.
- (4) Et le Lazare ressuscitâtes vous Ou îl était déja quatridieu.
- (5) Je chante où devrais mieux pleurei.
- (6) Été j'aurai ces deux saisons Que ne chantai, et fais y mon dommage.

PART, parmi, par, à travers, au-delà.

Cette préposition vient du latin PARTim.

Ontra la terra Normanda, Part la fera mar preonda<sup>1</sup>.

BERN. DE VENTADOUR : Languan vei per miei.

Aquest deu sobre totz granar, E part los autres emerar 2.

COMTE DE POITIERS : Mout jauzens.

Reis Castellas, vostra valor se tria
Part las valors que tug l'autre rey an 3.
Folouet de Lung.: Al bon rei.

#### PAUC, peu.

J'aurais pu ne pas parler de cet adverbe, attendu que sa dérivation de PAUCE latin est si évidente, qu'elle n'exige aucune explication; et par cette raison, je ne parlerai pas de plusieurs autres adverbes tels que BENE, MULTUM, etc.; mais PAUC, précédé d'AB ou A, devient une locution conjonctive signifiant avec peu, peu s'en faut que, et je dois en avertir:

Ab pauc ieu d'amar no m recre, Per enueg de lauzenjadors 4.

Arnaud de Marueil: Ab pauc.

- (1) Au-delà de la terre Normande, Parmi la sanvage mer profonde.
- (2) Celui-là doit sur tous grainer, Et au-dessus des autres briller.
- (3) Roi Castillan, votre valeur on distingue
  Au-delà des valeurs que tous les autres rois ont.
- (4) Peu s'en faut que je d'aimer ne me lasse, Par ennui des médisants.

Que m fan sufrir tan greu turmen, Qu'a pauc lo cor d'ir' e d'esmai no m fen 1. Pons de Capquett : Ben sai.

Pons be Carbuett: Ben sar.

On aura remarqué qu'après cette conjonction le verbe reçoit toujours la négation No.

PER, par, pour, à cause de, au moyen de, en qualité de, etc.

La préposition latine per ne subit aucun changement; et elle eut beaucoup plus d'acceptions.

Leu li juraria,
PER Dieu e PER ma fe,
Qu'el bes que m faria
No fos saubutz PER me<sup>2</sup>.

BERN. DE VENTADOUR: Lanquau vei la fuelha.

L'autre dia, per un mati, Trespassava per un simmelh<sup>3</sup>.

GAVAUDAN LE VIEUX : L'autre dia.

Ben es fols qui l'arm' ublida Per aquesta mortal vida 4.

BARTHÉLEMI ZORGI: Jesu Christ.

- Qui me font souffrir tant grief tourment,
   Que peu s'en faut que le cœur de tristesse et d'émoi ne me fende.
- (2) Facilement lui jurerais,
  Par Dieu et par ma foi,
  Que le bien que me ferait
  Ne fût su par moi.
- (3) L'autre jour, par un matin, Passais par un côteau.
- (4) Bien est fou qui l'âme oublie Pour cette mortelle vie.

E laissa son parlar per nos....

E digas lor que per m'amor Aucizo 'l cat 1.

COMTE DE POITIERS : En Alvernhe.

Mort m'a, e per mort li respon 2.

Bern. de Ventadour : Quan vei la laudeta.

Per joint à l'o roman, signifie pour ce, pour cela, pourtant:

Pero no soi del tot desesperat<sup>3</sup>.

Arnaud de Marueil: Aissi col peis.

Suivi de QUE, il devient conjonction, et signifie par quoi, c'est pourquoi:

Que plus etz blanca qn'evori;
Per qu'ieu autra non azori 4.
Conte de Pottiers : Farai chansoneta.

Peccatz a tan dossa sabor!

Per que Adams lo pom trazic5.

GAVAUDAN LE VIEUX: Patz passien.

Il signifie aussi pourquoi:

PER QUE us vullictz metre monja 6?

Comte de Poitiers: Farai chansoneta.

- (t) Et laisse son parler pour nous....
  Et dis leur que pour mon amour
  Tuent le chat.
- (2) Tué m'a, et pour mort lui réponds.
- (3) Pour ce ne suis du tout désespéré.
- (4) Que plus êtes blanche qu'ivoire; Par quoi je autre n'adore.
- Péché a tant douce saveur!
   C'est pourquoi Adam la pomme prit.
- (6) Pourquoi vous voulez mettre none?

On a vu précédemment que PER, pour, devant le présent de l'infinitif, remplissait la fonction du gérondif en DUM:

De bon engenh ad ops d'amar, Per servir, et per tener car, E per selar, e per sofrir 1.

Annaud de Marueil: Totas bouas.

PIETZ, PIEGZ, PIEZ, pire, plus mal.

Cet adverbe de comparaison vint de Pejus.

Quar pietz trai que si moria Qui pauc ve so qu'ama fort<sup>2</sup>. Sordel: Aylas! et que m fan.

Sa guerra m'es mortals, E sa patz pietz de martire<sup>3</sup>.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS: GUETTAS.

PLUS, PUS, plus, davantage.

Cet adverbe de comparaison, venu du latin Plus, n'exige aucune explication.

J'ai déja fait remarquer que parfois la langue romane l'employa précédé de l'adverbe de lieu on.

- (1) De bonne adresse à l'ouvrage d'aimer,
   Pour servir, et pour tenir cher,
   Et pour celer, et pour souffrir.
- (2) Car pire traine que si mourait Celui qui peu voit ce qu'aime fort.
- (3) Sa guerre m'est mortelle, Et sa paix pire que martyre.

Pos, Pus, Pois, Pueis, Puois, de Pois, Poisas, Pois Que, puis, après, depuis, pieçà, depuis que, puisque.

De **pos**t latin furent dérivés ces adverbes et conjonctions.

Anv. Car si fa mal, pois abena 1.

BERN. DE VENTADOUR : Amics Bernart.

Plus que d'autra qu'ieu vi pueis ni abans 2. Bérenger de Palasol: Tan m'abelis.

E poisas delivrar los ai 3.

ROMAN DE JAUFRE.

E ane depuois no fui ses gilozia 4.

Coxj. Car vieure es trop pietz de mort,
Pus c'om non a joi ni deport 5.

Arnaud de Marueil: Dona sel que.

Le que est parfois sous-entendu:

E pus no m puese de vos amar sofrir, Per merce us prec e per liumilitat, Qu'en vos trobes qualaquoin pietat <sup>6</sup>. Arnaud de Marueil: Si m destreignetz.

- (1) Car si fait mal, puis fait bien.
- (2) Plus que d'autre que je vis après et avant.
- Et pieçà délivrer les ai.
- (4) Et oneques depuis ne fus sans jalousie.
- (5) Car vivre est beaucoup pire que mort,Depuis qu'on n'a joie ni amusement.
- (6) Et puisque ne me puis de vous aimer cesser, Par merci vous prie et par humilité, Qu'en vous trouvasse quelque pitié

Conj.

Pus fom amdui enfan, L'ai amad' e la blan r.

BERN. DE VENTADOUR : Lo gens temps de pascor.

A PRESEN, à découvert, à présent, maintenant.

Cet adverbe signifia à découvert, ad presentiam, et, par sens détourné, maintenant, ad presens tempus.

Si non per aital coven Que lui ames a presen, E que y agues senhoria; E mi seladatemen<sup>2</sup>.

GAUCELM FAIDIT : N'Ugo de la.

Mas ieu no l'aus descubrir mon talan, Si no o fes a presen en chantan<sup>3</sup>.

PISTOLETA: Aue mais nulhs.

prop, aprop, de prop, en aprop, pres, proche, près, après.

Ces adverbes et ces prépositions vinrent de Prope latin.

ADV. C'ane tan non amey luenh ni prop 4.

ARNAUD DE MARUELL: Dona sel que.

- (1) Depuis que fièmes tous deux enfants,
   L'ai aimée et la flatte.
- (2) Si nou par tel accord

  Que lui aimât à découvert,

  Et que y eût domination;

  Et moi convertement.
- (3) Mais je ne lui ose découvrir mon desir, Si ne le fisse à-présent en chantaut.
- (4) Qu'one tant n'aimai loin ni proche.

### ADVERBES, PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS. 305

Adv. De tal doussor sui resplenitz,

Quan de prop la puesc remirar 1.

Bern. de Ventadour : Quan lo boscatges.

Apres comensa sa rason....
En apres viron un vassal<sup>2</sup>.

Roman de Jaufre.

Prép. Ben volgra que Limosis Fos plus prop de Mauretainha <sup>3</sup>. Folquet de Marseille : Ja no volgra.

L'autre fon noyritz sa jos pres Cofolen 4.

Comte de Poitiers : Companho farai.

Qu'ien sia, per sa comanda, Pries del lieg josta l'esponda<sup>5</sup>. Bern. de Ventadour : Languan vei per mici.

S'APROP cent brans respos, En fos d'un joi pagatz<sup>6</sup>.

Blacas: Lo bels douz temps.

Cal prezatz mais, e respondetz premiers; Et, aprop vos, respond' En Perdigos 7.

Rambaud d'Orange: En Azemars.

- De telle douceur suis rempli,
   Quand de près la puis voir.
- (2) Après commence sa raison.... Après virent un vassal.
- (3) Bien voudrais que Limousin Fût plus près de Mortagne.
- (4) L'autre fut nourri cà bas près Confolens.
- Que je sois, par son commandement,Près du lit juste au bord.
- (6) Si après cent dures réponses , En fusse d'une joie payé.
- Quel prisez plus, et répondez premier;
   Et, après vous, réponde sieur Perdigon.

Prér.

Molt valra 'l bens apres l'afan 1.

Bern, de Ventadour : Non es meraveilla.

Je place ici seguentre, signifiant aussi après.

Prér. E de seguentre lui , manj 'en lo reis Franceis<sup>2</sup>.

Sordel : Planher vuelh.

Apres, avec le que, devient conjonction.

QUAN, QUANT, CAN, CANT, LANQUAN, quand, lorsque.

Cette conjonction fut formée de quando latin.

Quant ieu serai partit de vos 3.

COMTE DE POTTIERS : Pus de chautar.

Ordinairement le T final n'est conservé que devant les vovelles.

De illo anno quando vint lanquan:

Languan fuelhon bosc e guarric 4.

Bern. de Ventadour : Languau fuelhou.

QUANT, autant, autant que, combien.

Cet adverbe vint de l'adverbe latin QUANTIUM. Il ne quitte jamais le T final.

> E quant aurem de tort et de peccat, Trobarem totz al jorn del jutjamen 5. Folquet de Romans : Quan lo dous temps-

- (1) Beaucoup vaudra le bien après le chagrin.
- (2) Et après lui , mange eu le roi Français.
- (3) Quand je serai séparé de vous.
- (4) Lorsque feuillent bois et forêts.
- (5) Et autant que aurons de tort et de péché.
  Trouverons tous au jour du jugement.

Halas! Quant cuiava saber
D'amor, e quant petit en sai !!
Bern. de Ventadour : Quan vei la laudeta.

QUAR, CAR, car, parce que, pourquoi, à cause que, c'est pourquoi.

Cette conjonction fut dérivée de QUARe latin.

Car ilh avian invidia, car la gent lo seguia<sup>2</sup>.

La nobla Leveon.

Per Deu e per merce, vos clam Que no us sia greu car vos am<sup>3</sup>.

Arnaud de Marueil: Totas bonas.

Il est quelquesois employé dans le sens de QUE:

Gentils dona, plazens tan m'es, Car vos am sobre onratz honors 4.

Blacasset: Ben volgra.

Amors, alegres part de vos, Per so car vau mon miels queren 5. Geoffrot Rudel: Quan lo rossignols.

- (1) Hélas! combien enidais savoir D'amour, et combien peu en sais!
- (2) Car ils avaient envie, parce que la gent le suivait.
- (3) Par Dieu et par merci, vous crie Que ne vous soit grief parce que vous aime.
- (4) Gentille dame, plaisante tant m'êtes, Que vous aime au-dessis d'honorés honneurs.
- (5) Amour, alegre me sépare de vous,
   Pour ce que vais mon mieux cherchant.

segon, segon que, selon, selon que.

Secundum latin produisit cette préposition et cette conjonction.

Prép. Mas, segont lor poer, hi fan empachament 1.

LA NOBLA LEYCON.

Qu'ieu non vuelh, dona, joi ni be, Mas segon la vostra merce <sup>2</sup>.

Annaud de Marueil : Dona sel que.

Conj. Segon que s pot sempre faire 3.

PIERRE D'AUVERGNE : Ab fina joia.

# SEMPRE, toujours.

Par une légère modification, très-usitée dans la langue romane, cet adverbe vint de semper latin.

Que tota ora sempre vai chaden 4.

Poeme sur Boece.

SENES, SENS, SES, SANS, Sans.

De sine latin fut formée cette préposition qui reçut diverses modifications.

Tots sos faitz sap acabar e complir Ab segur sen, ses reguart de faillir<sup>5</sup>,

- (1) Mais, selon leur pouvoir, y font empêchement.
- Que je ne veux, dame, joie ni bien, Excepté selon la votre merci.
- (3) Selon que se peut toujours faire.
- (4) Qui à toute heure toujours va en tombant.
- (5) Tous ses faits sait achever et accomplir Avec sûr sens, sans danger de faillir,

adverbes, prépositions, conjonctions. 309

E ses mal gienh, ses blasm' e sens folia, Ses enveg dir, e senes vilania<sup>1</sup>.

BÉRENGER DE PALASOL : Aital dona cum.

« En la sua potestat de Guillem lo tournara saxs deception 2. » Acre de 1059. Pr. de l'hist. de Languedoc, t. II, col. 230.

si, si.

La conjonction latine s1 fut employée sans modification.

Mort sui, si us am; e mort, si m part de vos 3.

GIRAUD LE ROUX: Auiatz la derreira.

Dona, st no us vezon mei huelli, Ben sapchatz que mos cors vos ve 4.

Bern. de Ventadour : Quan par la flors.

Souvent l'i subit l'élision.

si, ainsi; si que, tellement que; Aissi, ainsi, de même.

Cet adverbe vint du latin sic.

« Sī t'o tenrei... E sī t'o tendrai, e sī o atendrai a ti 5. » Actes de 960. Ms. de Colbert.

- (1) Et sans male adresse, sans blâme et sans folie, Sans envie dire, et sans vilenie.
- (2) « En la sienne puissance de Guillaume le rendra sans déception. »
- (3) Mort suis, si vous aime; et mort, si me sépare de vous.
- (4) Dame, si ne vous voient mes yeux, Bien sachez que mon cœnt vous voit.
- (5) « Ainsi te cela tiendrai... Et ainsi te cela tiendrai , et ainsi cela conserverai à toi. o

Us amiex et una amia, Sordel, an si un voler, C'a lur semblan, non poiria L'us ses l'antre joi aver <sup>1</sup>.

Guillaume de la Tour : Us amiex.

Ja dons' amors, que m'a conques, Me ten si que no m vir alhors 2! BLAGASSET: Ben volgra.

Parfois il signifie cependant, pourtant:

Mi faitz orguelli en digz et en parvensa; E si etz francs vas totas autras gens<sup>3</sup>.

Comtesse de Die : A chantar m'er.

Et d'antres fois alors:

« Al temps qu'En Richartz era coms de Peitieus, ans qu'el fos reis, Bertrans de Born si era sos enemics, per so qu'En Bertrans volia ben al rei jove 4. »

Argum. de la Sirvente : Non puose, ms. de la Bibl. roy. 7225.

Aissi vint de sic en y joignant A:

Paure era Nostra Dona, e Joseph Asi 5.

LA NOBLA LEYCON.

- (1) Un ami et une amie,
   Sordel, ont tellement même vouloir,
   Qu'à leur avis, ne pourrait
   L'un sans l'antre joie avoir.
- (2) Déja douce amour, qui m'a conquis, Me tient tellement que ne me tourne ailleurs.
- Me faites orgueil en dits et en apparence,
   Et pourtant êtes franc vers toutes autres gens.
- (4) « Au temps que sire Richard était comte de Poitou, avant qu'il fût roi, Bertrand de Born alors était son ennemi, parce que sire Bertrand voulait bien an roi jeune. »
  - (5) Pauvre était Notre Dame, et Joseph aussi.

#### ADVERBES, PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS.

Quant Aissi auzets esbaudir Lo rosignolet nuoit e jorn i.

BERN. DE VENTADOUR : Amics Bernartz.

En aissi fos pres, com ieu sui, Mos Alvernhatz, e foram dui?.

Bern. de Ventadour: Lo rossiguols.

. Il peut être suivi du que :

E sui AISSI meitadatz,

Que no m desesper,

Ni aus esperans' aver 3.

FOLQUET DE MARSEILLE : Uns volers.

On a vu précédemment AISSI COM, COSSI, etc.

Conj.

C'aissi com sai perdonaran,
Sapchatz c'aital perdon auran
Lai on er fatz lo jutjamen 4.

Pons de Capdueig: En honor del-

Altresi venant du latin Alterum sie signifia aussi, de même, et prit quelquesois com:

Abv. Mas er es temps que diz hom de mal be, Et atreisi, que del ben diz hom mal 5.

AIMERI: Totz bom.

- (1) Quant ainsi oyez esbaudir Le rossignol nuit et jour.
- (2) Ainsi fût pris, comme je suis, Mon Auvergnat, et serions deux.
- (3) Et suis ainsi divisé par moitié,
   Que ne me désespère,
   Ni ose espérance avoir.
- (4) Qu'ainsi comme cà pardonneront, Sachez que tel pardon auront Là où sera fait le jugement.
- (5) Mais à-présent est temps que dit on du mal bien,Et aussi, que du bien dit on mal.

CONI. Atresi com l'orifans Que, quan chai, no s pot levar ..

RICHARD DE BARBEZIEUX : Atresi com.

De sic latin fut dérivée la particule affirmative si, oui:

La ley velha deffent solament perjurar, E plus de si o de no non sia en ton parlar 2. LA NOBLA LEYÇON.

SITOT, quoique, bien que.

E sitor venta freg'aura, Conj. L'amor qu'ins el cor mi muev, Mi ten caut, on plus yverna 3. ARNAUD DANIEL: Ab gnay so.

> E s'aman muer, domna, sui merceians, Qu'en la mort prenc honor, sitot m'es dans 4. BLACASSET : Si m fai.

# SIVALS, du moins, pourtant.

S' a lieis no platz qu'entenda en s'amor, Apv. Tos temps sivals retrairai sa valor 5. Pons de Capdueil: Un guai descort.

- (1) De même que l'éléphant Qui, quand tombe, no se peut relever.
- La loi vieille déiend seulement parjurer, (2) Et plus que si ou que non ne soit en ton parler.
- (3)Et quoique vente froid air, L'amonr qui au-dedans du eœur me meut, Me tient chaud, où plus hiverne.
- Et si cu aimant meurs, dame, suis remerciant, (4) Vû qu'en la mort prends honneur, bien que m'est dommage.
- (5)Si à elle ne plaît que prétende en son amour, Tous temps pourtant retracerai sa valeur.

ADVERBES, PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS.

Apv. L'an molt de remaner pregat, Sivals tro que agues manjat 1.

ROMAN DE JAUFRE.

SOBRE, DESOBRE, sur, dessus; SOTZ, DESOTZ, sous, dessous.

Super et subtus latins produisirent ces prépositions et adverbes.

PRÉP. Sobre sans li juraria

C' autre jois el mon no m sia 2.

BERN, DE VENTADOUR : En cossirier.

Mas illi val sobr' ellas mais.

Tant quant val aurs plus qu'arena 3.

BERTRAND DE BORN : Cazutz sui de mal.

Chantan desorre la verdor 4.

ROMAN DE JAUFRE.

E 'ls riu son clar pesobre los sablos 5.

BERN. DE VENTADOUR : Belli Monunelli.

« Sant Peyre fo pausa en la croc, li pe desobre e lo DOCTRINE DES VAUDOIS. cap desor 6. »

PRÉP. Que re mais sotz cel non envei 7.

BERN. DE VENTADOUR : Lanquan fuelhon.

- (1) L'out moult de rester prié, Du moins jusqu'à ce que eût mangé.
- Sur saints lui jurerais (2) Qu'autre joie au moude ne me soit.
- Mais elle vaut au-dessus d'elles plus, (3)Autant que vaut or plus qu'arène.
- En chantant sur la verdure. (4)
- Et les ruisseaux sont elairs dessus les sables. (5)
- (6) « Saint Pierre fut placé en la croix, les pieds dessus et le chef dessous. »
- Que rien plus sous ciel n'envie.

Adv. Per qu'es dessus e 'ls autres son desotzi.

Rambaud de Vaqueiras : Aras pot hom.

Prép. Sicum l'auzel son tug sotz Aurion, Son las autras sotz la gensor del mon?.

Bertrand de Born: Quan la novella.

SOVEN, SOVENT, souvent.

Cet adverbe fut dérivé de Sæpe.

Bon conseil vos don e gen: Amaz e cantaz soven<sup>3</sup>.

PEYROLS: Quant amors.

TANT, TAN, AITAN, ALTRETAN, tant, autant.

Ces adverbes furent formés de TANTUM.

Tan de bon cor vos am 4!

Arnaud de Marueil: Ses joi non es.

Tan gais e tan amoros Eraz en vostras chansos 5.

PEYROLS : Quant amors.

Can vi que TAN fort fos feritz, Cuici me que fosetz fenitz<sup>6</sup>.

ROMAN DE JAUFRE.

- (1) Pourquoi est dessus et les autres sont dessous.
- (2) De même que les oisels sont tous au-dessous Orion , Sont les antres au-dessous la plus gente du monde.
- (3) Bon conseil vous donne et gent : Aimez et chantez souvent.
- (4) Tant de bon cœur vous aime!
- (5) Tant gai et tant amoureux Étiez en vos chausons.
- (6) Quand vis que tant fort je fusse frappé. Cuidai moi que fussiez mort.

ADVERBES, PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS.

TAN devient conjonction, en recevant QUAN:

Conj. Que tan quan solelhs raya,

Non a domna cui tan riex pretz s'eschaia 1.

Pons de Cardueil : Humils e fis.

Tan quan ten terra ni dura 2.

BERN. DE VENTADOUR : Lanquan fuelhou.

Abv. Qu'ieu fui d'aitan melhuratz

Qu'ome de mi no vey plus ric3.

BERN. DE VENTADOUR : Lanquan fuelhon.

Tan m'es greu que trichaire

Aia joy ab engan,

O plus, o altretan,

Com cel qu'es fis amaire 4!

BERN. DE VENTADOUR : Quan la doss' aura.

AB TANT, AB AITANT, signifièrent pourtant, cependant, alors.

ADV. AB TANT lo seneschals escrida 5.

ROMAN DE JAUFRE.

AB AITANT lo reis aras sona Son nebot mon senher Galvan 6.

ROMAN DE JAUFRE.

- (1) Que autant que soleil rayonue,
   N'a dame à qui tant riche prix échoie.
- (2) Autant que terre tient et dure.
- (3) Que je fus d'autant amélioré Qu'homme que moi ne vois plus puissant.
- (4) Tant m'est grief que trompeur
  Ait joie avec tromperie,
  Ou plus, ou autant,
  Comme celui qui est pur amant.
- (5) Cependant le sénéchal s'écrie.
- (6) Cependant le roi ores sonne Son neveu mon seigneur Gauvain.

PER TAN signifia pourtant:

E si m fetz mal, e no m voletz aver Franc chauzimen, ges per tant no m n'irais 1. Pons de Carduett: Tant m'a donat.

TAN NI QUAN, tant et quant, aucunement, jamais.

Ges no m recre d'amar lei tan ni quan2.

Gaucelm Faidit: Era cove.

Mas no y a d'ira tan ni quan,

Qu'el dans n'es pros e 'l mals n'es bes 3.

Pierre Rogiers: Tant ai mon cor.

тоят, tốt, bientốt, vite.

E cort tan tost que res no il pot fugir 4.

GAUCELM FAIDIT: A leis cui am.

Cansos, vai t en tost en corren 5.

GAUCELM FAIDIT: S' om pogues.

Tot, del tot, totalement, du tout, entièrement.

Cet adverbe dérivé du latin fut employé parfois avec une préposition et l'article :

Per que m sui del tot a vos donatz 6.

Arnaud de Maruell: Aissi com cel c'ama.

- (1) Et si me faites mal, et ne me voulez avoir Franc choix, ancunement pourtant ne m'en irrite.
- (2) Nullement ne me lasse d'aimer elle taut et quant.
- (3) Mais n'y a de tristesse ancunement, Vû que dommage en est profit, et le mal en est bien.
- (4) Et court tant vîte que rien ne la peut fuir.
- (5) Chanson, va-t-en vite en courant.
- (6) Pourquoi me suis entièrement à vous donné.

ADVERBES, PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS. 317

Parfois cet adverbe se joint à des adverbes ou conjonctions: TOT ALTRESI, TOT QUANT, TOT AISSI COM, etc.

Souvent l'adjectif tot est employé avec des substantifs romans en locution adverbiale.

TOTZ JORNS, TOTA DIA, TOTZ TEMPS, TOTAS SAZOS, TOTAS HORAS, TOTA VIA, etc., signifièrent toujours, sans cesse, en tous temps, etc.

On a vu des exemples de toutes ces locutions.

### TRAVERS, travers.

Cette préposition fut formée du latin Transversus.

E puois c'a travers non poinha 1.

ARNAUD DANIEL: Lanquan son passat.

C'a travers lo 'n a tot trencat 2.

ROMAN DE JAUTRE.

# TROP, très, trop.

Troppus, dans la basse latinité, signifiait multitude, foule, troupeau:

Si en troppo de jumentis.

LEX ALAMAN. Tit. 72, §. 1.

On peut conjecturer que ce mot a fourni l'adverbe roman Trop, qui a le sens de beaucoup, très, trop.

Voici des exemples de la première acception :

« Perdigons si fo joglars, e sap trop ben violar e trobar 3. » Vie de Perdigon. Ms. de la Bibl. du Roi, 7225, fol. 49.

- (1) Et puis qu'à travers ne pique.
- (2) Qu'à travers l'en a tout tranché.
- (3) «Perdigon assurément fut jongleur, et sut très-bien jouer de la vielle et trouver.»

« Trop e miellis estarem a nostra guisa 1. »

Philomena, fol 21.

Trop ameron to mont, e poc lo paradit2.

LA NOBLA LEYCON.

E si merces ab vos non a que faire,
Ma vida m val trop meins que si moria?.

Arnaud de Maruell: Aissi com selh.

Voici des exemples de la seconde acception :

Per qu'om no s deu per gaug trop esjauzir, Ni per ira trop esser anguoyssos 4.

GAUCELM FAIDIT: Maintas sazos.

E sacha qu'en breu la veirai, Si trop grands afars no m'en te<sup>5</sup>.

PIERRE ROGIERS: Tant ai mon cor-

# TRUESCA, DUESCA, jusque.

Ces prépositions furent dérivées d'usque latin, en y joignant de et tro romans.

Duesc' al jorn que ajorna 6.

Arnaud Daniel : Lanquan vei.

Com el a pres d'Agen truesc' a Clermon 7.

Bertrand de Born : Quan la novella

- (1) « Beaucoup et mieux serons à notre guise. »
- (2) Beaucoup aimèrent le monde, et peu le paradis.
- (3) Et si merci avec vons n'a que faire,

  Ma vie me vant beaucoup moins que si mourais.
- (4) Pourquoi ou ne se doit par joie trop réjouir, Ni par tristesse trop être angoisseux.
- (5) Et sache qu'en peu la verrai, Si trop grande affaire ne m'en tient.
- (6) Insques au jour qui éclaire.
- (7) Comme il a pris d'Agen jusques à Clermont.

ves, vas, vais, enves, envers, deves, vers, envers, en comparaison, devers.

Versus latin produisit cette préposition, qui fut diversement modifiée :

Prép. E evers Deu no torna so talant 1.

POEME SUR BOECE.

Ves se me tira com aimanz 2.

Bern. de Ventadour : Lanquan vei per mici.

Vas qual part tenrem, ni vas on Penre port! tot lo cor m'en fon<sup>3</sup>.

Auguer: Cascus plor.

Ma chansos
An vais vos,
Amia, lai on ctz4.

Gaucelm Faidit: Per l'esguar.

Eras no sai deves qual part me vire 5.

Pons de la garde : Sitot no m'ai.

Quan la doss' aura venta Deves vostre pays <sup>6</sup>.

BERN. DE VENTADOUR : Quan la doss' auta.

- (1) Et envers Dieu ne tourne sa volonté.
- (2) Vers soi me tire comme aimant.
- (3) Vers quelle part tiendrons, et vers où Prendre port! tout le cœur m'en fond.
- (4) Ma chanson Va vers vous, Amie, là où êtes.
- (5) Ores ne sais devers quelle partie me tourne.
- (6) Quand le doux vent souffle Devers votre pays.

Prép. Qu'en aissi sui enganada e trahida, Com si agues vas lui fag falhimen <sup>1</sup>. Comtesse de Die : A chantar.

Que tuit son fals vas mi li plus leial 2.

Bern, de Ventadour : Quan par la flors.

Digas li que mos Azimans Mi ten quar envas lei non vau<sup>3</sup>.

Bern. de Ventadour : Ges de chantar.

Cons. Totz antres joys fora petitz,

Vas que lo mieus joys fora grans 4.

Bern. de Ventadour : Pels dolz chans.

VETI, VECVOS, VEUS, voi toi, vojez vous, voici, voilà.

Cette préposition qui remplace l'ecce latin, signific voyez, voyez ici.

Veti que per encantamen Fes pautayar verayamen A ta molher qu'el delivresses <sup>5</sup>.

LA PASSIO DE JHESU CRIST.

Vecvos del vers la fi6.

Geoffroi Rudel: Lanquan vei.

- (1) Qu'ainsi suis trompée et trahie, Comme si eusse vers lui fait faute.
- (2) Que tous sont faux en comparaison de moi les plus loyaux.
- (3) Dis lui que mon Azimant Me tient que vers elle ne vais.
- (4) Toute autre joie serait petite, En comparaison de ce que la mienne joie serait grande.
- (5) Voici que par enchantement Fit réver véritablement A ta femme que le délivrasses.
- (6) Voici du vers la fin.

ADVERBES, PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS. 321

 $^{\rm e}$  E mentre que elhs estavan en aquest parlament, de la valh vecvos un messager de Karle  $^{\rm t}.$   $^{\rm s}$ 

PHILOMENA, fol. 13.

VEUS tot lo tort en que m'avetz trobat<sup>2</sup>.

Arnaud de Maruell: Si m destreignetz.

Veus m'al vostre comandamen 3.

BERN. DE VENTADOUR : Non es meraveilla.

Dans le poème sur Boece on trouve :

Fevos Bocci cadegut en afan 4. Poeme sur Boece.

Après avoir exposé l'origine et la dérivation de la plupart des adverbes, prépositions, et conjonctions de la langue romane, il me reste à faire séparément un examen rapide de ces divers éléments du discours.

### ADVERBES ROMANS.

En général, les adverbes peuvent être définis des adjectifs indeclinables, qui, s'attachant quelquefois à l'adjectif ordinaire, et le plus souvent au verbe, remplissent à leur égard la même fonction que remplit l'adjectif declinable, alors qu'il modifie le substantif auquel il se rapporte.

<sup>(1) «</sup> Et tandis qu'ils étaient en ce parlement, de la vallée voici un messager de Charles. »

<sup>(2)</sup> Voilà tout le tort en quoi m'avez trouvé.

<sup>(3)</sup> Voici moi à votre commandement.

<sup>(4)</sup> Voici Boece tombé en sonci.

J'établis einq divisions au sujet des adverbes romans. La première division concerne les adverbes terminés en MEN;

La seconde ceux qui n'ont pas cette terminaison, soit qu'ils aient été dérivés du latin, soit qu'ils aient été formés extraordinairement par la langue romane;

La troisième s'applique aux adjectifs qui remplissent la fonction d'adverbes, parce qu'ils sont employés neutralement et en forme absolue;

La quatrième indique l'usage de la grammaire romane, qui employe souvent substantivement plusieurs de ses adverbes, lesquels deviennent alors sujets ou régimes, et même reçoivent l'article qui caractérise ordinairement les substantifs ou les noms employés substantivement;

La cinquième est relative à l'usage des locutions adverbiales dans la langue romane.

# PREMIÈRE DIVISION.

# ADVERBES ROMANS EN MEN.

Dans les éléments de la grammaire romane avant l'an 1000, j'ai indiqué de quelle manière s'était formée la désinence caractéristique MENT de la plupart des adverbes de cette langue.

Ment de mente latin étant féminin, l'adjectif roman, auquel il a été joint pour former un adverbe, a pris nécessairement la terminaison qui appartient au genre féminin:

« Ne no l'en decebra ne MALAMENT I. »

Acte de 960. Ms. de Colbert.

323

Mais quand l'adjectif était du genre commun, il n'a pas pu prendre la terminaison féminine A:

Qu'ieu vos sia homs, mas juntas, humilmen 2.
Arnaud de Marueil: Us joys d'amor.

Je dois faire deux observations particulières :

- 1º Ces adverbes sont assez arbitrairement terminés en MENT, MEN, ou MENS<sup>3</sup>.
  - 2º Quelquefois ils sont précédés d'une préposition 4.

### DEUXIÈME DIVISION.

ADVERBES DONT LA TERMINAISON N'EST PAS SPÉCIALE.

Ces adverbes ont été formés,

1º Du latin, en suivant toujours ou presque toujours le système des suppressions des désinences :

| BEN  | de | BENC.  | CLAR | de | CLARC. |
|------|----|--------|------|----|--------|
| MAL  |    | MALe.  | PAUC |    | PAUCC. |
| TART |    | TARDC. | etc. |    | ete.   |

(1) « Ni ne l'eu trompera ni malement. »

 Belamen
 p. 208.
 Diversamen
 p. 20.
 Finamen
 p. 95.

 Gnayamen
 42.
 Malament
 73.
 Rancament
 33.

 Solamen
 157.
 Veramen
 24.
 Verayament
 154.

(2) Que je vons sois homme-lige, mains jointes, humblement.

Formen p. 147. Humilmen p. 82. Soptilmen p. 97.

- (3) Eissament p. 19. Eissamen p. 22. Eyssamens p. 20.
- (4) En breumen p. 150.

2º Par la langue romane même, qui les a appropriés à ses besoins :

BAIS bas. PETIT peu.
PRON assez. TROP beaucoup, etc.

### TROISIÈME DIVISION.

# ADJECTIFS EMPLOYÉS NEUTRALEMENT EN FORME D'ADVERBES.

Com gen fui per vos honratz 1.

Bern. de Ventadour : Conort era.

Les précédentes citations ont souvent offert l'exemple de cet emploi des adjectifs en forme adverbiale.

Ils prennent même des prépositions :

En escur vauc com per tenebras 2.

Folquet de Marseille: Seuher Dieu.

QUATRIÈME DIVISION.

# ADVERBES EMPLOYÉS SUBSTANTIVEMENT.

J'ai dit que ces adverbes furent susceptibles de devenir sujets ou régimes, et que parfois ils reçurent l'article qui s'attache aux substantifs, et sert à les distinguer.

Suj. Que mais ni meins no i cove 3.

Bern, de Ventadour : Conort eta.

- (1) Comme gentement fus par vous honoré.
- (2) En obseur vais comme par ténèbres.
- (3) Que plus ni moins n'y convient.

Rég. Qu'er trobaretz tot lo mais de las gens Que si menton, ni s ne volon celar<sup>1</sup>.

GUILLAUME ANELIER : El nom de Dieu.

E don m'en un bais d'estrena, E, segon servizi, 'L MAIS <sup>2</sup>.

ARNAUD DE MARUEIL : Bel m'es quan.

E pus en joi vuelh revertir,

Ben dey, si puesc, al mills anar<sup>3</sup>.

Comte de Poitters: Mout jauzens.

« Venc l'un vais l'autre, alh pus tost que poc 4. ».

Philomena, fol. 72.

Ans que la mort me sobrevengua, Quan non poiria menar la lengua; Car penedensa del adoncx No val a l'arma quatre joncx 5.

Folquet de Marseille: Senher Dicu.

E sol que cor aia de mi membransa, Del plus serai atendenz e sofrire<sup>6</sup>.

HUGUIS BRUNEL: Cortesamen.

- (1) Qu'à-présent trouverez tout le plus des gens Qui ainsi menteut, et s'en veulent celer-
- (2) Et donne m'en un baiser d'étrenne, Et, selon le service, le plus.
- (3) Et puisqu'en joie veux retourner, Bien dois, si puis, au mieux aller.
- (4) Vint l'un vers l'autre, au plutôt que put.
- (5) Avant que la mort me survienne, Quand ne pontrais mener la langue; Car pénitence de l'alors Ne vaut à l'âme quatre jones.
- (6) Et seulement que cœur ait de moi remembrance, Du plus serai attendant et souffrant.

RÉG.

Mas car vos sai conoiser e chausir Per la meillor, et ab mais de beltat <sup>1</sup>.

Arnaud de Maruell: Si in destreignetz.

CINQUIÈME DIVISION.

### LOCUTIONS ADVERBIALES.

La langue romane se servit de différentes locutions adverbiales; on a eu occasion d'en remarquer plusieurs dans les diverses citations qui précèdent <sup>2</sup>:

Tant esteram rescondut a rescos,
Tro 'ls lauzengiers agron mortz los gelos 3.
Pons de Carduett: Per joy d'amor.

L'explication de ces locutions appartient spécialement au dictionnaire de la langue.

# PRÉPOSITIONS.

J'ai précédemment indiqué les principales prépositions de la langue romane. On a vu que souvent elles se formaient d'un adverbe, sur-tout par l'adjonction d'une particule qui leur imprimait le caractère et la fonction de prépositions; on a vu aussi qu'elles devenaient ad-

(1) Mais parce que vous sais connaître et choisir Pour la meilleure, et avec plus de beauté.

| (2) | AL MEU SEMBLAN, | à mon avis     | p. 19. |
|-----|-----------------|----------------|--------|
|     | MON ESCIEN,     | à mon escient  | 221.   |
|     | AL MIEU VIVEN,  | pendant ma vie | 78.    |
|     | MAL MON GRAT,   | malgré moi     | 287.   |

(43) Tant serions celés à cachette, Jusqu'à ce que les médisants cussent tué les jaloux. verbes à leur tour, lorsqu'elles étaient employées sans régime; et enfin qu'elles devenaient aussi conjonctions, quand elles étaient suivies d'un signe ou d'une particule qui leur permettait de servir de lien entre les membres de la phrase, ou entre les phrases mêmes.

Dans la langue latine, les prépositions transmettaient toujours une action sur le substantif ou sur le nom employé substantivement, soumis à leur régime, en un mot, sur le nom qu'en langage grammatical on appelle conséquent; le cas de ce régime était autre que le nominatif : de même les formes de la langue romane ont en général assujéti le substantif ou le nom employé substantivement, après une préposition, à prendre le signe qui exprime et caractérise le régime.

Il serait superflu d'indiquer des exemples; dans les citations déja faites, on aura reconnu qu'après les prépositions, les noms qu'elles gouvernent prennent toujours les caractères et les signes qui appartiennent aux régimes.

La langue romane, à l'exemple de la langue latine, a souvent adjoint à ses verbes, et même aux substantifs et adjectifs, une préposition antécédente, qui quelquefois se confondait avec ces noms, et d'autres fois y était seulement adhérente, mais sans les soumettre eux-mêmes comme régimes; car alors ces prépositions devenaient en quelque sorte des adverbes.

Il est même à remarquer que la prépositiou incorporée ou adhérente n'empêchait pas soit le substantif, soit le nom qui en faisait la fonction, de prendre le signe du sujet ou celui du régime. En voici des exemples :

Suj. E s' ieu en re mesprenc el dir,
Sobretemers me fai failhir 1.
Arnaud de Maruell: A guisa de.

Rég. Sols suy qui sai lo sobrafan que m sortz Al cor, d'amor sofren per sobramar <sup>2</sup>.

Arnaud Daniel: Sols suy qui.

> Ben sai que, per sobrevaler, Dei far miels so qu'ai en talan<sup>3</sup>.
>
> Pons de Capduell: Ben sai.

### CONJONCTIONS.

Presque toutes les conjonctions romanes furent formées par l'adjonction du QUE indéclinable.

Ce que j'ai dit de l'origine ou de la dérivation des principales conjonctions romanes, me paraît suffisant.

On se souviendra que souvent le QUE est sous-entendu. Je présenterai seulement quelques détails relatifs aux particules conjonctives et disjonctives.

### PARTICULES CONJONCTIVES.

### ET, E, NI, et.

La langue romane adopta et, conjonction latine; mais

- (1) Et si je en rien me méprends au dire,
   Sur-craindre me fait faillir.
- (2) Seul suis qui sais le sur-chagrin qui me surgit Au cœur, d'amonr souffrant pour sur-aimer.
- (3) Bien sais que, pour sur-valoir, Dois faire mieux ce qu'ai en desir.

Temutz era e mot prezats <sup>1</sup>.

La Vida de san Alexi.

Cel que fetz l'air, E cel, E terr', E mar, E caut, E freg, E vent, E pluei', E tro, Vol qu'el sien guit passem mar tug li pro, Sicom guidet Melchior E Gaspar<sup>2</sup>.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS : Aras pot hom.

 $N_1$  signifia à-la-fois et et ni, mais eut plus souvent la première acception que la seconde.

Je ne l'examine à-présent que sous la première acception.

Dans cette première acception, il n'y a jamais de négation dans la phrase :

Quar ieu sai don venc ni on vauc 3. Trad. du Nouv. Testament : Johan. c. 8, v. 14.

Vas qualque part qu'ieu an, ni m vuelf, ni m vire 4.

Arnaud de Marueil: Aissi com selb.

Si m'estessetz a razon,
Bona dona, ni a dreg 5.

RAMBAUD DE VAQUEIRAS, Guerras ni platz.

- (1) Craint était et moult prisé.
- (2) Celui qui fit l'air, et ciel, et terre, et mer, Et chaud, et froid, et vent, et pluie, et tonuerre, Vent qu'à sa guide passious mer tous les preux, Ainsi comme guida Melchior et Gaspar.
- (3) « Car je sais d'où viens et où vais. »
- (4) Vers quelque part que je vais, et me tourne, et me vire.
- (5) Si me fussicz à raison,Bonne dame, et à droit.

### ou, o, ou.

Cette conjonction fut formée d'Aut latin, qui, après la suppression du T eut le son d'o, ainsi qu'Aurum eut celui d'or. Au fut aussi écrit et prononcé ou.

- « Qui las te tod, ou las te tola... Comuniras ou cumunir me faras t, » Actes de 960. Ms. de Colbert.
  - « Que a dreit aura ou a merce 2. »

Acte de 1063. Pr. de l'Hist. de Langued. t. II, col. 247.

So laissas per mal, o per be, Per ira, o per joi, o per que<sup>3</sup>.

Bern. de Ventadour: Peirols com avez.

#### PARTICULES DISJONCTIVES.

NE, NI, ni.

Nec latin produisit d'abord ne, et ensuite ni romans.

« Ne nus s'en recreira ne recredent no 'n sera 4. » Actes de 960. Ms. de Colbert.

> Davan son vis nulz om no s pot celar; Ne eps li omne qui sun ultra la mar 5. Poeme sur Boece.

- (1) « Qui les te prend, on les te prenne.... Avertiras ou avertir me feras. »
- (2) « Qui à droit aura on à merci. »
- (3) Cela laissez pour mal, on pour bien, Pour tristesse, on pour joie, on pour quoi.
- (4) « Ni nul s'en lassera ni lassé n'en sera. »
- (5) Devant son visage nul homme ne se peut celer; Ni même les hommes qui sont outre la mer.

# ADVERBES, PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS.

E paratges no i des, ren ne i tolgues 1.

RAMBAUD D'ORANGE: Aissi com selh.

Al seu voler no m vuelh ieu defendre, Ne enves lieis de nulha re contendre<sup>2</sup>.

RAMBAUD D'OBANGE: Si de trobat.

J'examine à-présent ni dans sa seconde acception; il est à remarquer que lorsqu'il signifie ne, et non et, il y a dans la phrase la négation non:

Non avent macula ni ruga 3.

Doctrine des Vaudois.

Car non ai loc de vos vezer, Joi xI deport non puesc aver 4.

Arnaud de Marueil: Dona genser.

No sui alegres, ni iratz; No sui estrayns, ni privatz<sup>5</sup>. Comte de Poitiers: Farai un vers.

E ancinais non auzim dir Ni per meravilhas comtar 6.

Bern. de Ventadour : En abril.

- (t) Et parage n'y donnât, rien ni y ôtât.
- (2) A son vonloir ne me veux je défendre, Ni envers elle de nulle chose disputer.
- (3) N'ayant macule ni ride.
- (4) Parce que n'ai lieu de vous voir, Joie ni amusement ne puis avoir.
- (5) Ne suis alègre, ni triste;Ne suis étrange, ni familier.
- (6) Et oneques mais n'ouimes dire Ni pour merveilles conter.

# si non, sinon.

Si non, venant du latin, fut employé de deux manières dans la langue romane.

La première, en conservant rapprochés les deux éléments si et non; et alors si fut immédiatement suivi de non:

Una domna am finamen
Que m dis que no m'amaria,
C' amic a don no s partria,
Sinon per aital coven 1.

Gaucelm Faidit: N'Ugo de la Bachalayria.

La seconde, en les séparant; mais si fut toujours placé le premier :

> Non ho die mia per gap, si per ver non 2. Richard I<sup>er</sup>, rot b'Angleterre: Ja nuls hom.

Tant es mortals lo danz que no i a sospeisson Que jamais si revenha, s' en aital guisa xox, Qu' om li traga lo cor, e qu'en manjo 'l baron Que vivon descorat; pois auran de cor pron<sup>3</sup>.

- (1) Une dame aime purement
   Qui me dit que ne m'aimerait,
   Vù qu'ami a dont ne se séparerait,
   Sinon par tel accord.
- (2) Non cela dis mic par raillerie, si pour vrai non.
- (3) Taut est mortel le dommage que u'y a soupeon
  Que jamais se répare, si en telle guise non,
  Qu'on lui tire le cœur, et qu'en mangent les barons
  Oni vivent découragés; et puis auront de cœur assez.

### PARTICULES EXPLÉTIVES.

A la négation xon la langue romane joignit souvent des particules explétives, qui augmentèrent la force même de la négation.

Ainsi RES, GAIRE, GES, MIA, PAS, remplicent cette fonction.

Res, signifiant chose:

Nuls homs ses amor ren non vau 1.
Bern. de Ventadour : Ges de chantar.

Ja REN NON dirai 2.
ARNAUD DE MARUEIL: Aissi com selh.

Gaire, dont il a été parlé précédemment, forma, dans le même sens que res, une particule explétive jointe à non, et signifiant grand chose, beaucoup:

Ma no us cal del mieu dan guaire 3.

Rambaud d'Orange: Amiex.

Ges vint de Gens, personne, aucun. On trouve Gens dans le poëme sur Boece:

Ella s fen sorda; gens a lui non atend 4.

Poeme sur Boece.

No m mogui GES 5.

COMTE DE POITIERS : En Alvernhe.

- (1) Nul homme saus amour chose ne vaut-
- (2) Jamais chose ne dirai.
- (3) Mais ne vous chaut de mon dam grand-chose.
- (4) Elle se feint sourde; aucunement à lui ne fait attention.
- (5) Ne me remusi aucunement.

Ges no l'aus mostrar ma dolor 1.

Arnaud de Marueil: A guisa de fiil.

Quar mon cor forsa d'amar lai On sai be qu'amatz no sui GES 2.

ARNAUD DE MARUEIL : Cui que fin' amors.

MICA, MIA, MINGA, mie, point, furent les modifications de MICA latin, miette.

On trouve MICA, MIGA dans le poëme sur Boece.

Pero no desesper MIA 3.

BERN, DE VENTADOUR : En abril quan vei.

E datz m'en un, Sordel, qu'ieu uo 'n ai mua 4.

Blacasset: Er cinq en podetz.

Del tot mi sui viratz,

Totz enicx e forsatz,

A so que no m plai mia 5.

Bertrand d'Alamanon: Lo segle m'es.

E conosc ben Que no 'lh dey mostrar mingua Vas lieis mo mal talen <sup>6</sup>.

SAIL DE SCOLA : Gran esfortz.

- (1) Aucunement ne lui ose montrer ma douleur.
- (2) Car mon cœur force d'aimer là
  Où sais bien qu'aimé ne suis aucunement.
- (3) Pourtant ne désespère mie.
- (4) Et donnez m'en un, Sordel, vù que je n'en ai mie.
- (5) Entièrement me suis tourné,
   Tout contraint et forcé,
   A ce qui ne me plaît mie.
- (6) Et connais bien
  Que ne lui dois montrer mic
  Vers elle ma male volonté.

ADVERBES, PRÉPOSITIONS, CONJONCTIONS.

No portaras minga l'enfant <sup>1</sup>.

ROMAN DE JAUFRE.

Pas, pas, point, particule explétive venant de Passus latin :

Car aquel que ha entendament po pensar entre si Qu'el xo s'es pas forma, ni li autre asi.... E vol mudar la lei que devant avia dona; El xo la muda pas qu'il fos abandona, Ma la renovelha qu'il fos melh garda?.

LA NOBLA LEYCON.

Sofrir m'er la pen' e 'l afan Totz temps, non pas dos jorns ni tres 3. Peyrols: Eu non laudarai.

D'aisso no us sai pas esmenda 4.

Pons de la Garde : Mandar m'es.

Que sols n'en anaretz vos pas 5.

Roman de Jaupre.

### INTERJECTIONS, EXCLAMATIONS.

La langue romane eut aussi de ces particules indéclinables, et employées dans un sens absolu, qu'on nomme

- (1) Ne porteras mie l'enfant.
- (2) Car celui qui a entendement peut penser entre soi
  Qu'il ne s'est pas formé, ni les autres aussi....
  Et veut changer la loi que devant avait donnée,
  Il ne la change pas afin qu'elle fût abandonnée,
  Mais la renouvelle afin qu'elle fût mieux gardée.
- (3) Souffrir me sera la peine et le chagrin Toujours, non pas deux jours ni trois.
- (4) De ceci ne vous sais pas excuse.
- (5) Que seul n'en irez vous pas.

interjections, exclamations, et qui servent à exprimer les sentiments de surprise, de douleur, d'admiration, etc.

Il suffit d'indiquer les plus ordinaires :

Ai, ah! qui vint peut-être du gree al et al.

A1! quantas bonas chansos
E quants bons vers aurai fag 1!
BERN. DE VENTADOUR : Ai! quantas.

A1! cal vos vi, e cal vos vei2!

Bern. de Ventadour: Era non ai.

Las, venant de lassus, malheureux, produisit ensuite ailas, halas! las, hélas!

Las! e donc que m farai 3?

Blacas: Lo bels douz temps.

Ailas! caitiu, que sabras dire 4?
Pons de Capdueil: Ben sai que.

AILAS! perque viu lonjamen ni dura Cel que totz jorns ve creisser sa dolor<sup>5</sup>? AIMERI DE BELLINOI: Ailas! per que.

Halas! quant cuiava saber D'amor, e quant petit en sai 6! Bern. de Ventadour: Quau vei la laudeta.

- (1) Ah! combien bonnes chansons Et combien bons vers aurai fait.
- (2) Ah! quel vous vis, et quel vous vois!
- (3) Las! et donc quoi je ferai?
- (4) Hélas! chétif, quoi sauras dire?
- (5) Hélas! pourquoi vit longuement et dure Celui qui tous jours voit croître sa douleur?
- (6) Hélas! combien cuidais savoir D'amour, et combien peu en sais!

# CHAPITRE VIII.

LOCUTIONS PARTICULIÈRES, IDIOTISMES

DE LA LANGUE ROMANE.

Parmi les différentes citations qu'offre cette grammaire, on aura remarqué plusieurs idiotismes. La langue romane créa un grand nombre de locutions particulières; et la plupart sont restées dans les langues de l'Europe latine.

Je crois nécessaire d'en rapporter quelques-unes :

Esser a dire, être à dire, être l'objet du regret, manquer:

De lieis no cre res de ben sta a dire :. Arnaud Daniel : Sols sui que.

El dolz parlar, e'l dolz rire, E totz los bes c'om pot eslire, Beutat, gaiez', e joven, Honor, pretz, valor, e sen, Res, mas merces, no i es a dire<sup>2</sup>.

- D'elle ne crois que rien de bien soit à dire.
- Le doux parler, et le doux rire,
  Et tous les biens qu'on peut élire.
  Beauté, gaîté, et jeunesse,
  Honneur, prix, valeur, et sens,
  Rien, hors merci, n'y est à dire.

 $(\mathbf{r})$ 

Dire d'oc, dire de no, dire d'oui, dire de non:

Quan m'auretz dat so don m'avez dig d'oci.

Augier: Per vos belha.

Et ela li fai guizardon
Tal, que de re no 'l diz de non 2.

GAUCELM FAIDIT: Dalfins respondez.

No poder mais, ne pouvoir mais:

Qu'eras l'am tan que non pueso mai 3. Bérenger de Palasol : Mais ai de talan.

Saber Grat, savoir gré:

Car sui vostres, e no m'en sabetz grat i.

Giraud le Roux: Ara sabrai.

Metre a cap, issir a cap, mettre à chef, sortir à chef:

Pus a cap non puesc ISSIR

De so qu'ieu tan volria 5.

Bérenger de Palasol : Dona si tos temps.

Voler s'en mal, s'en vouloir mal:

E si no us platz mos enans e mos pros, Volgrai m'en mal, don', et amarai vos 6. Arnaud de Marueil: Us gais amors.

- (1) Quand m'aurez donné ce dont m'avez dit d'oui.
- (2) Et elle lui fait guerdon Tel, que de rien ne lui dit de non.
- (3) Qu'ores l'aime tant que ne puis mais.
- (4) Car suis vôtre, et ne m'en savez gré.
- (5) Puisqu'à chef ne puis sortirDe ce que je tant voudrais.
- (6) Et si ne vous plait mon avancement et mon profit. Voudrai m'en mal, dame, et aimerai vous.

Non aver que faire, n'avoir que faire:

E no y volgues portier; n'y a que far 1.

Rambaud de Vaqueiras: Honrat marques

E si merces ab vos non a que faire,
Ma vida m val trop meins que si moria 2.

Arnaud de Maruell: Aissi com cel.

Far, faire, employé dans le sens de parler, dire, fut sans doute dérivé de fari latin :

Bellia, FI IEU, cum etz aissi 3?

GAVAUDAN LE VIEUX: L'autre dia.

Faire la figa, faire la figue, insulter, se moquer:

E li fes la figa denant; Tenetz, dis el, en vostra gola 4. Roman de Jalfre.

Nat de maire, né de mère, homme, mortel:

E Sarrazi, Turc, Payan, e Persan, Que us doptavan mais c'ome nat de maire<sup>5</sup>. Gaucelm Faidit: Fortz chausa.

Merce, dona, la plus genta Que anc NATZ DE MAIRE VIS 6. GIRAUD LE ROUX: Amors

- (t) Et n'y voulnsse portier; n'y a que faire.
- (2) Et si merei avec vous n'a que faire,
  Ma vie me vant beancoup moins que si mourais.
- (3) Belle, fis-je, comment étes ici?
- (4) Et lui fit la figue devant; Tenez, dit-il, en votre bouche.
- (5) Et Sarrasins, Turcs, Payens, et Persans, Qui vous redoutaient plus qu'homme né de mère
- (6) Merci, dame, la plus gente Que one né de merc vit.

Passar lo pas, passer le pas:

Qu'enans que passon lo pas 1.

Bertrand de Born: Gent part.

Donar, donar sobre, donner, donner sur, combattre:

E sapchatz be que non o fetz fugen, Ans o a fag donan et combaten 2.

Bertrand d'Alamanon: D'un sirventes.

« E Turpi ab sos compainhos donec sobre els<sup>3</sup>.

Philomena, fol. 21.

Donar dels esperos, donner des éperons, fuir:

E a, donat dels esperos Al caval, e vai s'en cochos 4.

Roman de Jaufre.

Aver nom, avoir nom, s'appeler:

Car reis joves aviatz nom agut, E de joven eratz vos guitz e paire <sup>5</sup>.

Bertrand de Born: Mon chant.

«Es rey de Barsalona e на хом Sathon.... Es rey de Gironda e на хом Maliomet 6. »

PHILOMENA, fol. 13.

- (1) Qu'avant que passent le pas.
- (2) Et sachez bien que ne le fit fuyant,
  Ains cela a fait donnant et combattant.
- (3) « Et Turpiu avec ses compagnous douna sur eux.
- (4) Et a donné des éperous Au cheval, et va s'en pressé.
- (5) Car roi vaillant aviez nom eu.
   Et de vaillance étiez vous guide et père.
- (6) « Est roi de Barcelonne et a nom Sathon.... Est roi de Gironne et a nom Mahomet.»

Pres d'amor, pris d'amour:

Lo cor ai PRES D'AMOR I.

BERN. DE VENTADOUR : Tant ai mon cor.

Prendre garda, prendre garde:

E quar negus no s pren garda 2.

Boniface de Castellanne: Guerra e trobalhs.

Venir a plazer, venir à plaire, plaire:

Dona, sel que non pot aver Joi, s'a vos non ven a plazer3.

ARNAUD DE MARUEIL : Dona sel que.

No far mot, ne faire mot, ne dire mot:

Pos van de Deu gaban; Car son crozat, e d'anar mot no fan4. Bertrand de Born : Ara sai eu.

Metre en obli, mettre en oubli, oublier:

Del passatge qu'an si mes en obli <sup>5</sup>.

Bertrand de Born : Arai sai eu.

Non aver fin ni pausa, n'avoir fin ni pause:

Car ja, tro que l'aia trobat, Non aura fin, ni ben, ni pausa 6.

- (1) Le cœur ai pris d'amour.
- (2) Et parce que aucun ne se prend garde.
- (3) Dame, celui qui ne peut avoir Joie, si à vous ne vient à plaire.
- (4) Puisque vont de Dieu gaussant; Car sont croisés, et d'aller mot ne font.
- (5) Du passage qu'ont ainsi mis en oubli.
- (6) Car jamais, jusqu'à ce que l'ait trouvé, N'aura fin, ni bien, ni pause.

Penre lengatge, prendre langue, s'informer:

En autra terra irei penre lengatge 1.
Guillaume de Cabestaing: Mout m'alegra.

'Aver los datz, avoir les dés, tenir les dés:

Er entendatz en ma tenson Qu'ieu vos part; a vos los datz<sup>2</sup>. Gaucelm Faidit: Dalfins respondez.

De part me, dérivé du latin de parte mei, de la part de moi:

Guillem a Bertran fai saber Per tot aquest dir de part me <sup>3</sup>. Bertrand de Born : Sel qui camja.

Ces diverses citations ne laisseront aucun doute sur le caractère particulier que des idiotismes nombreux et variés ont donné à la langue romane. Le discours placé en tête du dictionnaire présentera à ce sujet des détails et des exemples, qui, en faisant toujours mieux connaître et apprécier le génie et les formes de cette langue, serviront à démontrer que les autres langues de l'Europe latine en ont été la continuation.

- (1) En autre terre irai prendre langage.
- (2) Maintenant entendez en ma tenson Que je vous dépars; à vous les dés.
- (3) Guillaume à Bertrand fait savoir Par tout ce dire de par moi.

FIN DE LA GRAMMAIRE ROMANE.

# APPENDICE

Contenant l'Indication des divers ouvrages manuscrits cités dans cette grammaire, et des explications touchant les élisions, apocopes, apherèses, contractions, soustractions, etc., et touchant les variantes, les changements et suppressions de lettres, et les mutations de désinences pour la rime.

En attendant que je publie des notices détaillées sur les divers ouvrages écrits en langue romane, soit en prose, soit en vers, et que je paie à plusieurs personnes qui m'ont aidé de leur zèle et de leurs soins, le tribut public de ma reconnaissance, voici l'indication sommaire des manuscrits qui m'ont fourni les nombreux exemples qui autorisent les règles établies dans cette grammaire.

Cette indication m'a semblé indispensable; et je la donne dans la première partie de cet appendice.

Je consacre la seconde à expliquer le mode que j'ai adopté pour exprimer à l'œil et à l'esprit des lecteurs, les élisions, apocopes, aphérèses, et quelques-unes des nombreuses contractions et soustractions, qu'offrent ces manuscrits.

J'expose la détermination que j'ai prise, lorsque les textes présentaient des variantes, ou lorsque les divers manuscrits attribuaient les mêmes ouvrages à différents auteurs. Et enfin je parle des changements que les troubadours se permettaient quelquefois pour la facilité de la rime.

# INDICATION DES MANUSCRITS ROMANS CITES EN CETTE GRAMMAIRE.

SERMENT DE 842, dans Nithard, ms. nº 1964, Bibl. du Roi.

Actes de 960, dans le n° 165, fol., des m<br/>ss. de Colbert, Bibliothèque du Roi.

Poeme sur Boece; le manuscrit unique du fragment considérable de ce poëme, très-antérieur à l'an 1000, jadis dans la bibliothèque de Fleury-sur-Loire, se trouve actuellement à la bibliothèque publique d'Orléans.

La NOBLA LEVÇON, et autres poésies en dialecte Vandois, de l'an 1100. Ms. de la bibliothèque de Genève.

### MANUSCRITS DES TROUBADOURS.

A LA BIBLIOTHÈQUE DU ROI:

Nº 1091, supplément, jadis de Caumont;

Nº 2701, jadis de Durfé, et après, de la Vallière;

Nº 3204, ancien nº;

Nº 3794, ancien nº;

 $N^{os}$  7225, 7226, 7614, 7698.

Manuscrit de la bibliothèque de M. Mac-Carty à Toulouse, actuellement dans celle de M. Richard Heber, à Londres.

Manuscrit de Peyrese; j'en ai une copie moderne.

Manuscrit de Chasteull Galaup, écriture moderne; ce ms. qui avait appartenu au président de Mazaugues, est actuellement dans la bibliothèque de M. de Fauris de Saint-Vincens, à Aix.

#### COPIES DES MANUSCRITS ÉTRANGERS.

De la bibliothèque Laurenziana à Florence:

Cod. 42, plut. 41; cod. 43, plut. 41; cod. 26, plut. 90.

Les copies m'en ont été délivrées, d'après l'autorisation de S. A. I. le grand duc de Toscane. De la bibliothèque RICCARDIANA à Florence :

Cod. 2909.

La copie m'en a été délivrée par le bibliothécaire.

Copies de manuscrits étrangers appartenant à la collection de M. de Sainte-Palaye :

De la même bibliothèque RICCARDIANA:

Cod. 2901.

De la bibliothèque de Modène :

Le ms. de Modène porte la date de 1254.

De la bibliothèque Ambrosiana de Milan :

Ms. nº 71.

A ROME:

Ms. de la bibliothèque CHIGI, 2348;

Mss. de la bibliothèque du Vatican, 3206, 3207, 3208, 5232; Ms. de la bibliothèque BARBERINI, 2777.

J'ai pris connaissance de ces divers manuscrits d'après les copies, les extraits, ou les notes qui se trouvent dans la collection de M. de Sainte-Palave, déposée à la Bibliothèque de Monsieur. à l'Arsenal.

# MANUSCRITS EN LANGUE ROMANE PROVENÇALF.

A LA BIBLIOTHEOUE DU ROI:

ROMAN DE JAUFRE, fol.

Le même, nº 7988, in-4°.

ROMAN DE GÉRARD DE ROUSSILLON, in-12, fonds de Cangé.

Nouveau Testament, 8086, in-4°.

Philomena, autrefois de Baluze, nº 658, actuellement nº 10307.

LO LIBRE DE VICIS E DE VERTUTZ, ms. in-4°, 7693. LA PASSIO DE JHESU CRIST.

LA VIDA DE SAN ALEXI.

Etc. etc.

0

Après avoir indiqué les principales pièces qui m'ont fourni les exemples, je dois expliquer la manière dont j'ai procédé à l'égard des élisions, aphérèses, soustractions, et contractions, etc., qui, pour être comprises, exigeaient d'être représentées de manière que personne ne pût s'y méprendre.

L'élision écrite est l'un des caractères de la langue romane.

Les manuscrits anciens ne marquant jamais l'apostrophe qui indique à nos yeux les apocopés ou les apherèses, il m'a paru indispensable de présenter le signe qui sert à expliquer ces apocopes ou aphérèses, c'est-à-dire de marquer l'élision.

J'ai exposé dans la grammaire les motifs qui m'ont déterminé à détacher dans l'impression les pronoms afixes.

Je réunirai ici diverses explications que les détails suivants feront comprendre.

#### CHANGEMENTS DE LETTRES.

Je ne parle ici que des changements faits à la fin du mot. U pour  ${f L}$  :

Far mi podelz o ben o MAU 1.

BERN, DE VENTADOUR : Ges de chantar

#### SUPPRESSION DE LETTRES.

Souvent l'n final ou pénultième fut supprimé.

| A por | nr an. | Lendema  | р. 145. | Pla    | р. 133. | Sobeira | р. 133. |
|-------|--------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|
| As    | Ans.   | Soteiras | 105.    | Vilas  | 105.    |         |         |
| E     | En.    | Ve       | 45.     | Rete   | ı 36.   | Sove    | 80.     |
| Es    | Ens.   | Ples     | 37.     | Bes    | 36.     |         |         |
| I     | ın.    | Meschi   | 69.     |        |         |         |         |
| Is    | ins.   | Sarrasis | 159.    | Vezis  | 93.     |         |         |
| O     | on.    | Ausiro   | 88.     | Chauso | 60.     | Do      | 83.     |
| Os    | ons.   | Bos      | 53.     | Capos  | 163.    | Chansos | 52.     |
| Us    | uns.   | Us       | 162.    |        |         |         |         |

<sup>(1)</sup> Faire me pouvez ou bien ou mal.

Je ne dis rien de la suppression du r final. Elle ne peut causer aucun embarras.

Quelquefois le mot, dont l'x final a été retranché, fait subir l'aphérèse au mot suivant qui commence par une voyelle :

Qu'aissi m pes qu'o vasso 'L leial 1.

ARNAUD DE MARUEIL : Ab pauc ieu.

Pour Fasson iL.

Col pour com il.

IL pluriel masculin:

Aissi con peis an en l'aigua lor vida 2.

ABNALD DE MARUELL : Aissi col.

L singulier féminin :

Mais de lieis, cot pogues servir, E far tot quan l'er bon ni 'l platz'. Geofffol Rudel : Ges en bon vers.

Cols pour com els:

« Contec lor cons portero a la Grassa 4.

PHILOMENA, fol. 57

Cos pour com se:

« Demandec cos podia esser endevengut<sup>5</sup>. »

PHILOMENA, fol. 58.

Non pour nos en:

« Al plutost que pasquam lo, non tornem 6, »

PHILOMENA, fol. 29.

Nos pour non se:

Nos partira nulh temps 7.

ARNAUD DE MARUEIL : Dona sel que.

- (1) Qu'ainsi me pèse que cela fassent les loyaux
- (2) Ainsi comme les poissons ont en l'eau leur vie
- (3) Mais d'elle, comment la pusse servir, Et faire tout quand lui sera bon et lui plait
- (4) « Conta leur comment les portèrent à la Grasse.
- (5) « Demanda comment se pouvait être devenu. »
- (6) « Au plutôt que puissions le , nous en retournious.
- (7) Ne se séparera nul temps.

# PEL pour per el, per il; pels pour per els:

« Pet castel a recoubrar 1. »

Acre de 1059. Pr. de l'Hist. du Languedoc, t. II, col. 230.

Per dous chanz de rossinhol

C' aug chantar la nueg escura,

Per los verdiers e PELS plais 2.

PIERRE D'AUVERGNE : Bel m'es quan la rosa.

Amors mi destrenh e m greya

Per genser dona del mon,

E PEL plus plazen qu'ieu veia 3.

GIRAUD LE ROUX : Amors mi.

### Pelos pour per los:

Aicel sera fil de Dieu apelatz

C' aura fait al camp lo vensimen;

Pelos clerges cr len coronatz 4.

BERTRAND D'ALAMANON : D'un sirventes.

### Von pour vos en:

« E per aquo no von devetz meravelar 5. »

PHILOMENA, fol. 58

« Si mais ne voletz, mais von trametra 6. »

PHILOMENA, fol. 90.

# LETTRES AJOUTÉES; CHANGEMENTS POUR LA RIME.

Entre deux noms, dont le premier sinit et le second commence par une voyelle, souvent le Z se trouve dans les manuscrits, pour avertir que l'élision ne doit pas avoir lieu entre ces deux voyelles : en transcrivant j'ai négligé ce Z.

- (1) « Pour le château à recouvrer. »
- (2) Pour le doux chant du rossignol Qu'ouis chanter la nuit obscure Par les vergers et par les bois.
- (3) Amour m'opprime et me sèche Pour la plus gente dame du monde Et pour la plus agréable que je voie.
- (4) Celui-ci sera fils de Dieu appelé
  Qui aura fait au camp la victoire;
  Par les clercs sera bieutôt couronné.
- (5) « Et pour cela ne vous en devez émerveiller. »
- (6) « Si plus en voulez , plus vous en transmettra. »

Senher Blacas, aquo lor es granz pros Qu'a vos parec q'Az els fos destorbers 1.

BLACAS : En Pelicer

Qu'eras sai ben Az escien 2 ....

GEOFFROI RUDEL : Bellis m'es.

Quoique ce ne soit point ici le lieu de parler des licences poétiques, je ne dois pas omettre celles qui tiennent à des changements qui modifient les règles ordinaires et générales de la grammaire.

Le besoin ou le privilége de la rime a fait souvent modifier la finale des mots qui devaient rimer. En voici des exemples :

Dona, pros e valenta, Genser de las plus genta<sup>3</sup>.

BERN. DE VENTADOUR. Quan la doss' aura.

Il eût fallu dire GENTAS, l's étant la finale caractéristique du pluriel des substantifs et adjectifs féminins en A.

L'odor de l'erba flor*ia* ,
E'l dos chan qu'el auzels eria 4.

Bern, de Ventanour : En abril

FLORIA est pour FLORIda.

Quelquefois, mais plus rarement, des lettres sont ajoutées.

Si m preges eras la pros comtessa Silh de Turet qu'es de pretz senhoressa.... Gardatz se die ardimen e follor.... Qu'ieu no volgra que neguna m'aguessa Colgat ab si desotz son éubertor<sup>5</sup>.

BERN, DE VENTADOUR : En anioi.

# Sa n'a été ajouté à agues que pour la rime

- (1) Seigneur Blacas, cela leur est grand profit Qui à vous parut qu'à eux fût malheur.
- (2) Qu'ores sais bien à escient....
- (3) Dame généreuse et vaillante, La plus gente des plus gentes.
- (4) L'odenr de l'herbe fleurie, Et le doux chant que l'oiseau crie.
- (5) Si me prist ores la généreuse comtesse
  Celle de Turet qui est de prix matresse....
  Regardez si dus hardiesse et folie....
  Que je ne voudrais que nulle m'eût
  Couché avec soi dessous sa couverture-

On rencontre d'autres modifications ou changements, mais je ne crois pas nécessaire d'entrer dans de plus grands détails.

Il suffira de se souvenir que les désinences qui servent à la rime sont parfois contraires aux règles générales, et alors l'on entendra le mot, et l'on résoudra la difficulté grammaticale qu'il peut offrir, comme s'il était écrit conformément à la manière ordinaire.

Je terminerai cet appendice par deux observations relatives aux différences qu'on pourra remarquer dans quelques exemples, quand je cite les mêmes plus d'une fois.

Il arrive que les mêmes citations offrent des variantes, ou que je désigne l'auteur tantôt sous un nom, tantôt sous un autre : c'est que j'ai cru pouvoir choisir, selon le besoin, les variantes qui m'offraient des exemples, afin que les personnes qui vérifieraient mes citations sur un seul manuscrit, ne fussent pas étonnées des différences qu'il leur présenterait. Ainsi des manuscrits écrivent vuelh, je veux, et d'autres vuoill, vuol, etc.; que, que, et d'autres che, c'; cum, comme, et d'autres com, quom, etc. I J'ai donc rassemblé des exemples de ces variétés, dans diverses citations du même passage, quand je m'en servais de nouveau?

Ayant trouvé assez souvent dans les manuscrits des pour dels, et as pour als, articles au pluriel, j'ai cru devoir indiquer des et as parmi les articles romans, quoiqu'ils ne soient que des contractions des articles ordinaires.

Il est des pièces attribuées à différents auteurs par les différents manuscrits; lors de l'impression de ces pièces, un avertissement expliquera les raisons qui peuvent faire décider à qui elles appartiennent; mais, en attendant cet examen, j'ai tàché de remédier à l'inconvénient de citer, sous un nom seul, des pièces attribuées à divers auteurs, et j'ai nommé tantôt l'un, tantôt l'autre, quand

<sup>(1)</sup> Dans plusieurs endroits, j'ai indiqué les mutations, transpositions ou suppressions, soit de voyelles, soit de consonnes.

<sup>(2)</sup> J'en ai averti en quelques occasions qui me paraissaient l'exiger, comme aux pages 180 et 208.

j'ai eu occasion de citer plusieurs fois la même pièce. Ainsi, la pièce En amor truep est attribuée à Bernard de Ventadour par le ms. n° 2701; et à Albert de Sisteron, on Albertet, par le ms. n° 7226: j'ai cité tantôt Bernard de Ventadour, tantôt Albertet.

Enfin j'ai respecté le texte des manuscrits jusqu'à imprimer des fautes évidentes; ainsi, p. 287, j'ai copié d'après le ms. 3794:

E se ellas, etc. au lieu de si,

qu'aurait exigé la règle grammaticale; mais n'ayant trouvé la pièce que dans ce manuscrit qui porte se et non si, je me suis fait un scrupule d'altérer sciemment le texte.

On ne serait pas étonné sans doute si, dans une entreprise littéraire où il m'a fallu presque tout établir, et tout coordonner, depuis les plus hautes règles de la grammaire, jusqu'aux moindres détails qui concernent l'orthographe, il se trouvait quelque erreur, quelque inadvertance, et sur-tout quelque omission. Je regarderais comme un véritable succès, comme un fruit heureux de mon travail, que cet ouvrage même eût enseigné à les reconnaître.

FIN DE L'APPENDICE.

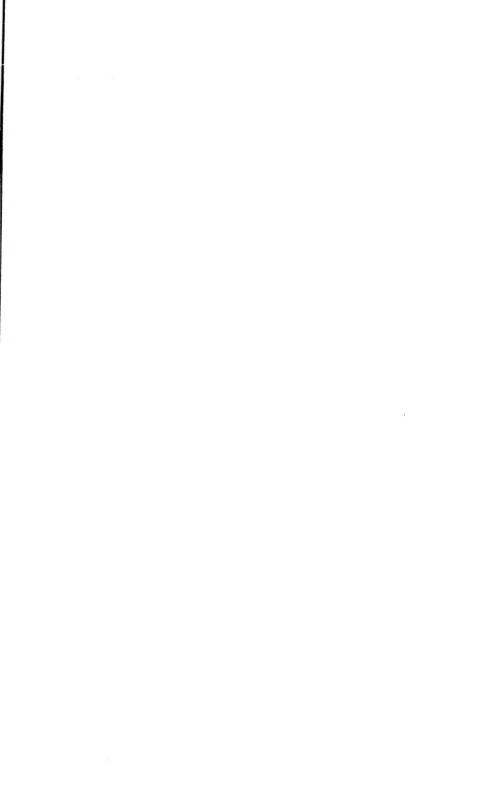



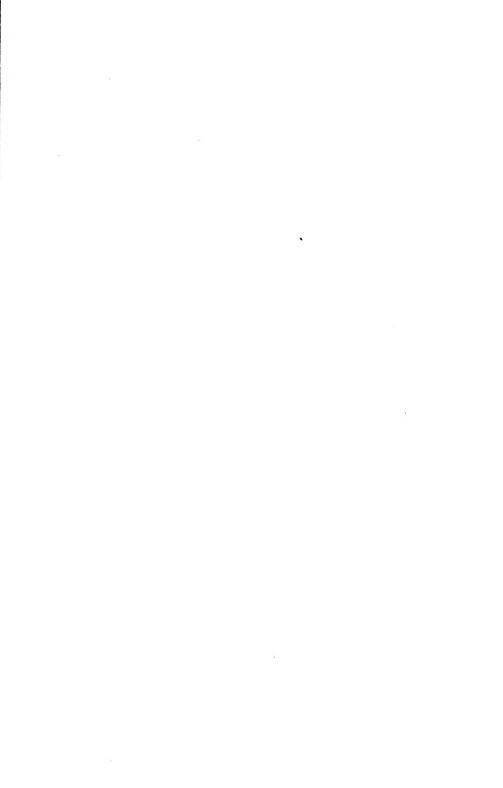





DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acmed library Cord Pocket or a factory of the Made to THERARY (Core)

